

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

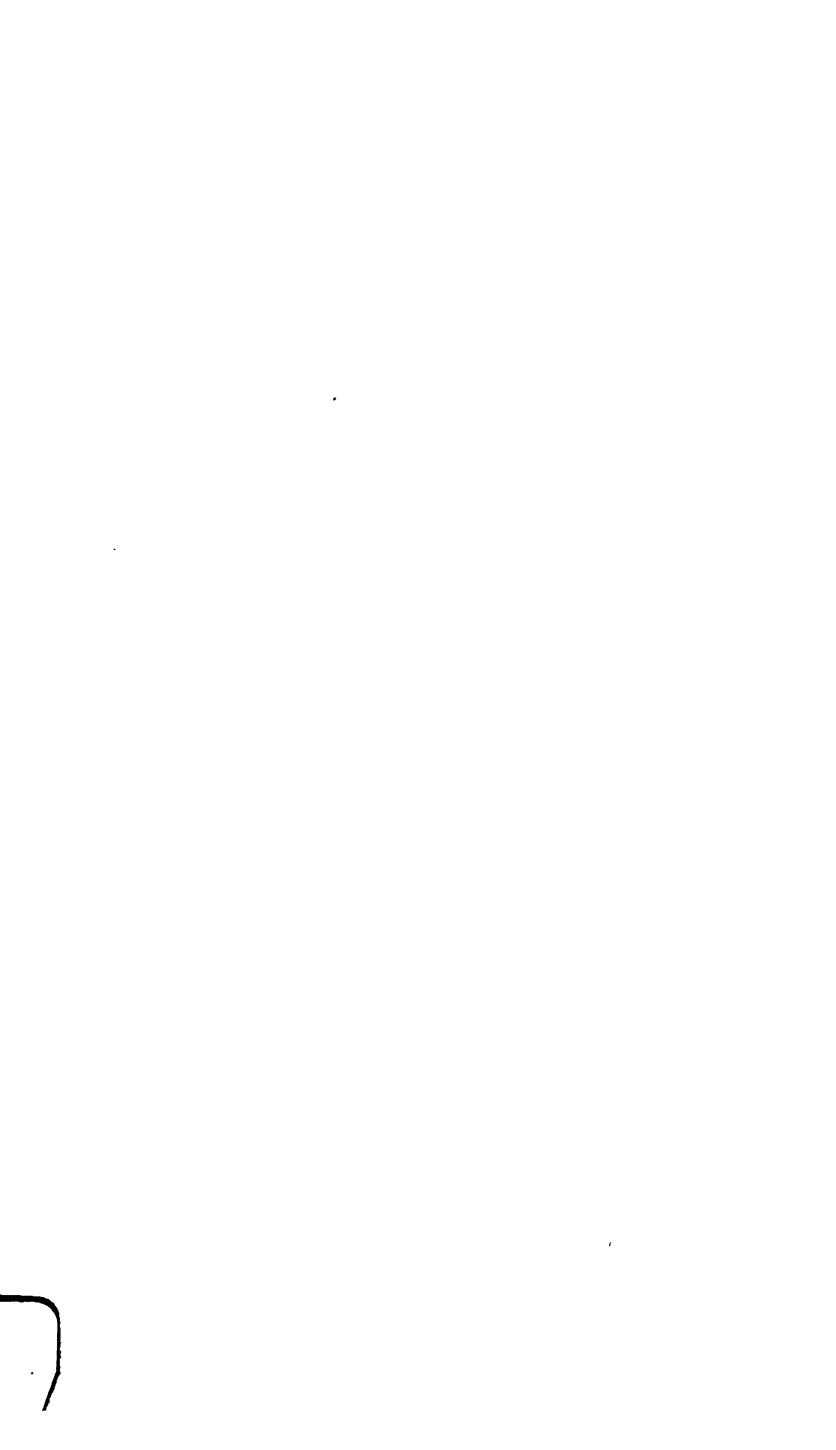

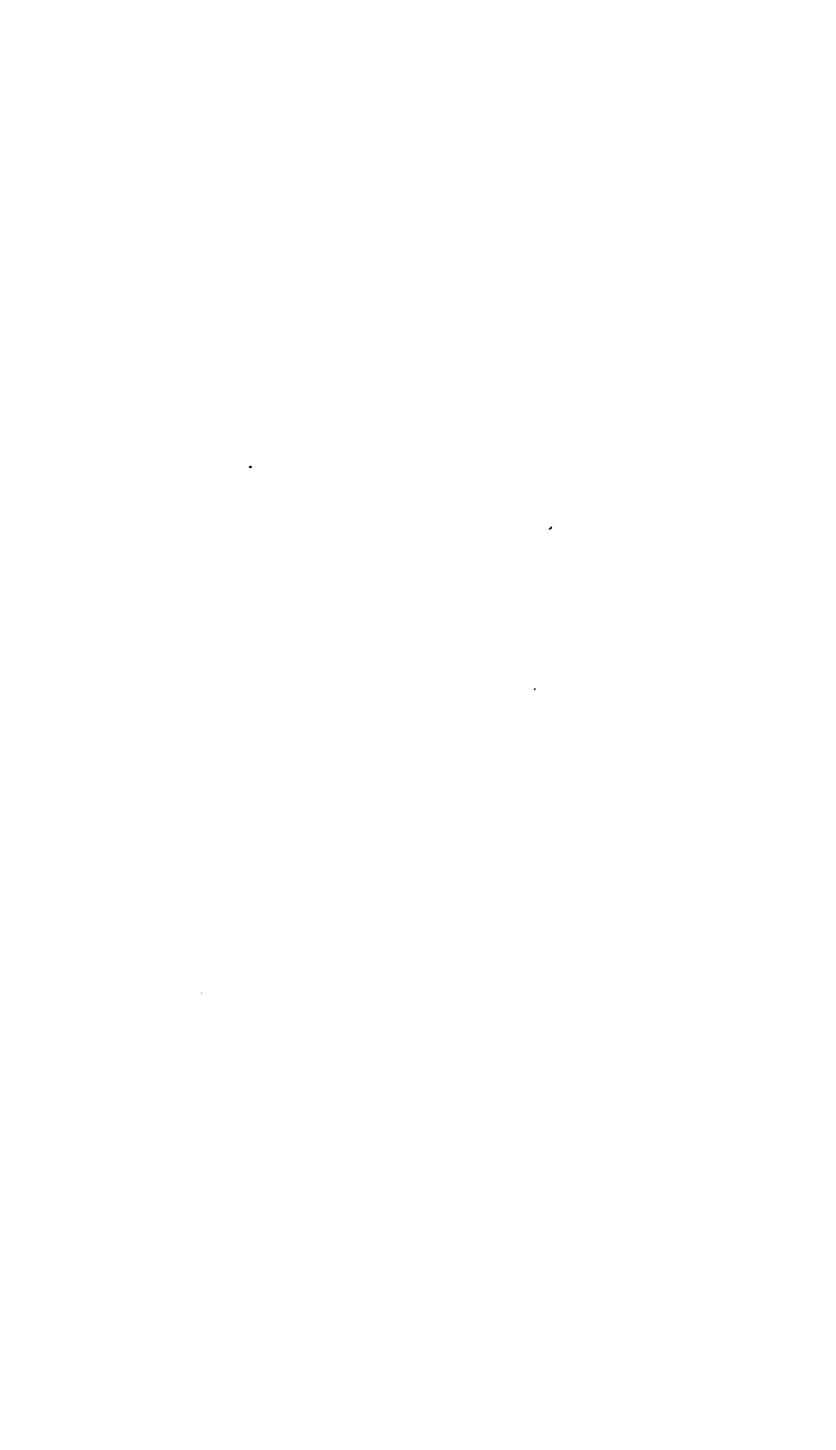



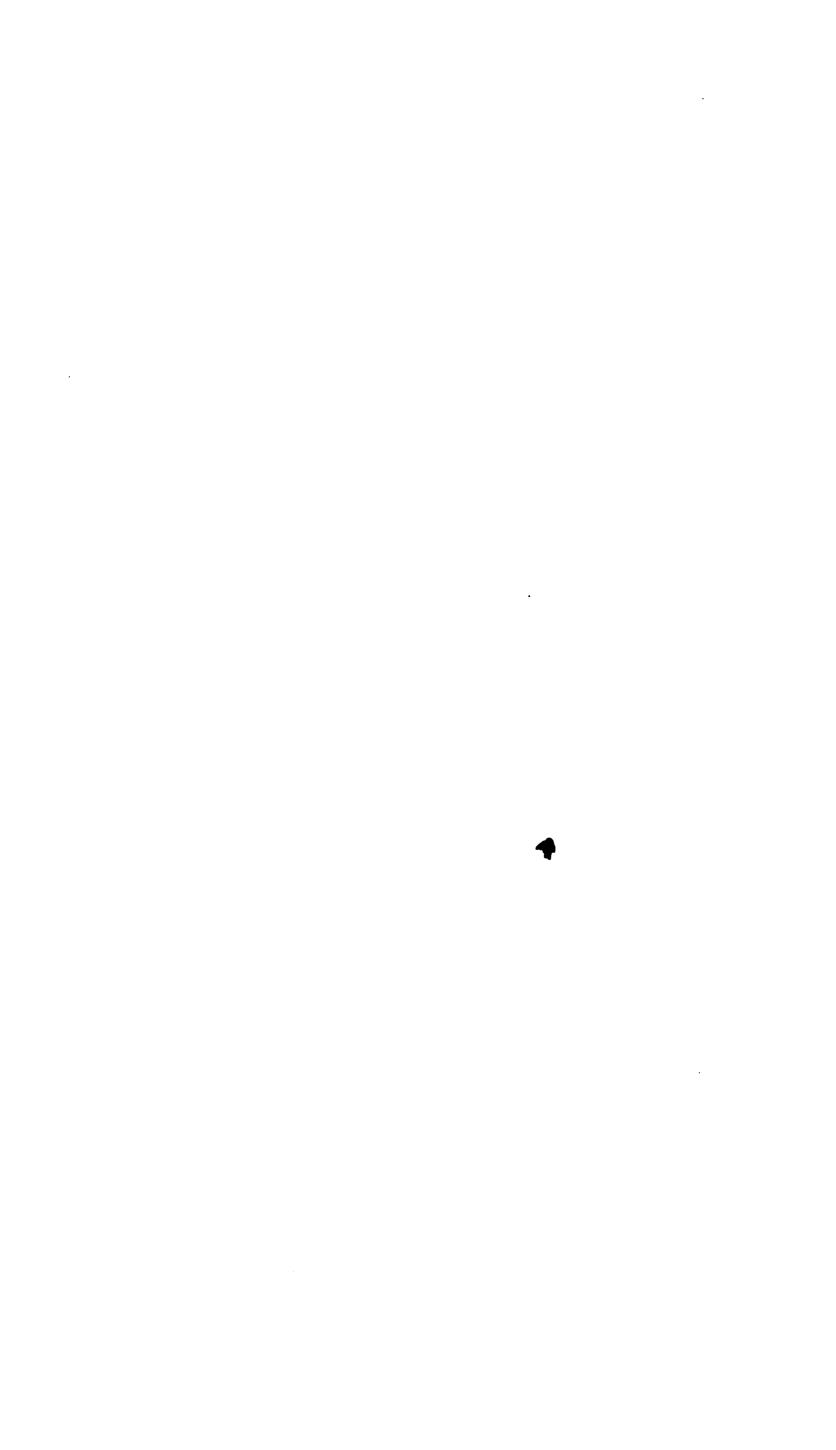

## ANNALES

DE

## CHIMIE ET DE PHYSIQUE.

TROISIÈME SÉRIE.

1859.

PARIS. -- INPRIMERIE DE MALLET-BACHELIER.
rue du Jardinet, 12.



•

-

.

•

•

### ANNALES

DE

### CHIMIE ET DE PHYSIQUE.

### RECHERCHES

SER

## DIVERS EFFETS LUMINEUX

### QUI RÉSULTENT DE L'ACTION DE LA LUMIÈRE SUR LES CORPS;

PAR M. EDMOND BECQUEREL.

Ce travail comprend les deux Mémoires présentés à l'Académie des Sciences le 16 novembre 1857 et le 24 mai 1858.

On comprend habituellement, sous le nom de phénomènes de phosphorescence, des phénomènes différents quant à l'origine, mais en vertu desquels un grand nombre de corps ont la faculté d'émettre de la lumière quand on les place dans certaines conditions, et en général lorsque leur équilibre moléculaire est troublé. Cette émission de lumière plus ou moins vive et diversement colorée est analogue à celle que répand le phosphore dans l'air et dont la cause n'est pas encore bien connue.

Les sources lumineuses qu'on étudie le plus ordinaire-

ment ont une origine chimique; celles qui produisent les phénomènes dont nous allons nous occuper ont une cause physique.

On peut diviser en cinq classes les dissérents phéno-

mènes de phosphorescence observés jusqu'ici :

- 1°. Phosphorescence par élévation de température;
- 2°. Phosphorescence par effets mécaniques (frottement, percussion, etc.), par cristallisation, clivage, etc.;
  - 3°. Phosphorescence par l'électricité;
- 4º. Phosphorescence spontanée (animaux, végétaux phosphorescents, etc.);
- 5°. Phosphorescence par insolation ou par l'action de la lumière.

Les effets de phosphorescence par élévation de température consistent en ce que certaines substances soumises à l'action de la chaleur, quelquesois même à une élévation de température assez faible, donnent lieu, dans l'obscurité, à une émission de lumière.

On peut citer, parmi les substances qui présentent ce phénomène à un degré très-marqué, certains diamants, les variétés colorées de chaux fluatée, certains minéraux à base de chaux, et les sulfures connus sous le nom de phosphores artificiels, quand ils ont été préalablement exposés à l'action de la lumière. D'autres corps présentent des effets du même genre, mais à un degré moins marqué, et parmi lesquels on doit ranger la craie, la chaux phosphatée, un grand nombre de substances minérales, surtout celles à bases alcalines et terreuses, et des matières organiques solides et liquides.

Des recherches nombreuses ont déjà été faites dans le but de remonter aux causes qui sont varier l'émission de la lumière suivant la composition des matières. Quant à ce qui concerne l'origine même du phénomène, tout porte à croire que les essets proviennent d'un ébranlement, d'un mouvement vibratoire communiqué aux particules des corps par l'action de la chaleur, d'où résulte une émission de rayons lumineux, et cela en raison de la disposition des molécules, et à une température très-inférieure à la température rouge à laquelle tous les corps sont habituellement lumineux. Comme je n'ai pas l'intention de traiter ce sujet dans ce Mémoire, je citerai seulement les noms des auteurs qui se sont le plus occupés de la phosphores-oence par élévation de température; ce sont : Wedgwood (1), Scheele, de Saussure (2), Brugnatelli, Fourcroy, Delamétrie, Haüy, Dessaigne (3), Placidus Heinrich (4), Grotthus (5), Brewster (6), Pearseal (7).

Les essets de phosphorescence par actions mécaniques s'observent quand on frotte un grand nombre de corps, les uns contre les autres ou avec un corps dur. Ainsi, lorsqu'on frotte deux cristaux de quartz dans l'obscurité, on aperçoit des étincelles de couleur rouge; quand on broie de la craie, du sucre, il y a également émission de lumière. L'esset lumineux observé par Homberg (8) quand on frappe le chlorure de calcium formé en faisant sondre de la chaux avec moitié de son poids de sel ammoniac en poudre, est un exemple d'essets de ce genre. Dans quelques cas, on a attribué l'esset produit à un dégagement d'électricité; mais, dans la plupart des circonstances, il est possible que les vibrations imprimées aux molécules des corps soient la oause de l'émission

<sup>(1)</sup> Philosophical Transactions, tome LXXXII, page 28 (1792).

<sup>(2)</sup> BEQUEREL, tome VI, page 269.

<sup>(3)</sup> Journal de Physique, tome LXVIII, page 444; tome LXIX, page 169.

— BECQUEREL, Traité d'Electricité en 7 volumes, tome I, page 408; tome IV, page 36. — Id., Traité de Physique, tome II, page 129.

<sup>(4)</sup> Journal de Physique, tome LXXI, page 307. — BECQUEREL, tome VI, page 265.

<sup>(5)</sup> BECQUEREL, lome VI, page 272.

<sup>(6)</sup> Journal philosophique d'Edimbourg, tome 1, page 383. — Annales de Chimie et de Physique, 2e série, tome XIV, page 289.

<sup>(7)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 2e série, tome XLIX, pages 337 et 346.

<sup>(8)</sup> Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, tome X, page 307 (1693).

de lumière, qui a lieu tout aussi bien dans le vide que dans les milieux liquides ou gazeux. Hawksbee (1), Dufay, Bergmann, de Saussure, Dessaigne (2) se sont particulièrement occupés de ces-effets. Dufay, dans les Mémoires cités plus loin, est le premier à qui l'on doit d'avoir distingué la lumière due au dégagement de l'électricité de la lumière provenant du phénomène de phosphorescence.

L'émission de lumière obtenue par M. Rose pendant la cristallisation de l'acide arsénieux et pendant celle des sulfates de potasse ou de soude (3); les lueurs émises lors du clivage du mica et à l'instant de la fracture de certaines substances fondues, comme l'acide borique, ou lorsqu'on brise des cristaux de nitrate d'uranium, sont peut-être des phénomènes du même ordre.

La phosphorescence produite par l'électricité se manifeste par les lueurs qui accompagnent le dégagement de l'électricité par influence, et lorsque les gaz et les vapeurs raréfiées transmettent des décharges électriques. Elle peut même résulter d'actions mécaniques, comme le prouve la lumière émise lors du frottement du mercure contre le verre dans l'intérieur d'un tube barométrique, effet observé par Picard et Hawsbee. Mais en général, comme on le verra plus loin, et ainsi que Canton l'a montré, l'électricité agit par la lumière qui accompagne ses décharges.

La phosphorescence spontanée s'observe, comme on le sait, dans un certain nombre d'animaux vivants, surtout d'un ordre inférieur; des effets, peut-être du même genre, se produisent avec des substances organiques, animales ou végétales, avant que la putréfaction ait lieu, et se manifestent aussi, dit-on, lors de la floraison de certaines plantes

<sup>(1)</sup> HAWKSBEE, Physico-mecanical experim. 1709.

<sup>(2)</sup> Journal de Physique, tome LXIX, page 20.

<sup>(3)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 2e serie, tome LXI, page 288.— BECQUEREL, Traité d'Electricité, tome IV, page 70. — Id., Traité de Physique, tome II. page 173.

ou de leur sécondation; la cause de l'émission de lumière dans ces dissérentes circonstances est encore inconnue : tient-elle aux essets d'une combustion lente? C'est ce que l'on ne pourrait assirmer maintenant (1).

La phosphorescence par insolation, ou produite sous l'action du rayonnement lumineux, consiste en ce que si l'on expose pendant quelques instants à l'action de la lumière solaire ou diffuse, ou à celle des rayons émanés d'une source lumineuse de quelque intensité, certaines substances minérales ou organiques, ces matières deviennent immédiatement lumineuses par elles-mêmes, et brillent alors dans l'obscurité avec une lueur dont la couleur et la viyacité dépendent de leur nature et de leur état physique; la lueur qu'elles émettent ainsi diminue graduellement d'intensité, pendant un temps qui varie depuis quelques secondes jusqu'à plusieurs heures. Quand on expose de nouveau ces substances à l'action du rayonnement, le même effet se reproduit. L'intensité de la lumière émise après l'insolation est toujours beaucoup moindre que celle de la lumière incidente. Ces phénomènes paraissent avoir été observés d'abord avec des pierres précieuses (2); puis en 1604 (3) avec la pierre de Bologne calcinée, phosphore qui a le plus occupé les physiciens; ensuite avec un diamant par Boyle en 1663, en 1675 (4) avec le phosphore de Baudoin (résidu de la calcination du nitrate de chaux), et plus tard à l'aide d'autres substances que nous allons citer (5).

<sup>(1)</sup> RECQUEREL, tome IV, page 70; Traité de Physique, tome II, page 173. — Journal de Physique, tome LXVIII, page 449, et tome LXIX, page 25. — DE QUATREPAGES, Comptes rendus de l'Académic des Sciences, tome XXXI, pages 428 et 618.

<sup>(2)</sup> DUFAY, Mém. de l'Académie des Sciences de Paris, tome LIII, page 347 (1735). — Becquerel, Traité d'Électricité en 7 volumes, tome 1, page 410.

<sup>(3)</sup> Découverte faite par hasard par un artisan de Bologue nommé Vincenzo Calciarolo. (Collection académique, partie étrangère, tome IV, p. 108. — Traité sur la pierre de Bologne, par C. Mentzelius.)

<sup>(4)</sup> BAUD IN, Phosphorus hermeticus, etc. (Philosoph. Trans. abridg., t. XI, p. 368

<sup>(5)</sup> DUFAY, Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, tome XLVIII,

Les corps qui sont ainsi les plus impressionnables à l'action du rayonnement sont les sulfures de calcium et de barium (phosphores de Canton et de Bologne), le sulfure de strontium, certains diamants, et la variété de fluorure de calcium qui a reçu le nom de chlorophane. On avait prétendu que certaines pierres précieuses jouissaient de la faculté d'émettre une lumière vive dans l'obscurité; mais, déjà dans le siècle dernier, Dufay avait montré combien il fallait réduire ces assertions à leur juste valeur.

D'autres corps que les substances qui viennent d'être nommées sont également doués de cette propriété, mais à un degré plus faible, et ne luisent que pendant plusieurs secondes immédiatement après l'action de la lumière. On peut citer, parmi ces corps, la potasse fondue, la soude, le nitrate de chaux et le chlorure de calcium desséchés, les sulfates de soude et de potasse avec ou sans eau de cristallisation, plusieurs minéraux à base de chaux, tels que l'arragonite, la dolomie, les calcaires concrétionnés, la craie, le phosphate de chaux, les sulfates et carbonates de strontiane, et de baryte.

D'autres substances jouissent également de la faculté d'émettre de la lumière dans l'obscurité après leur exposition préalable à lumière; mais, pour être témoin des effets, il faut que l'observateur soit placé depuis quelque temps dans une chambre obscure, et qu'au volet de la fenêtre soit pratiquée une ouverture, de façon que l'observateur, qui se tient à côté les yeux fermés, puisse exposer les substances à l'action de la lumière, refermer l'ouverture, et examiner ensuite immédiatement les corps qui ont reçu l'impression du rayonnement. On reconnaît alors, par ce mayen, qu'un grand nombre de minéraux, de sels, de substances organiques, comme le papier sec, la gomme arabi-

page 524 (1730). — BECCARIA, De quamplurimis phosphoris, etc., Bologne, 1744. — Collection acudémique, partie étrangère, tome X, page 197. — BECQTEREL, Traité de Physique, tome II, page 263, et Traité d'Électricité, tome I, page 65.

que, le sucre, les dents, etc., luisent ainsi pendant une ou plusieurs secondes.

Ces effets se produisent à l'aide d'autres sources lumineuses que le soleil, mais avec une intensité qui dépend de l'intensité même de la lumière incidente et de sa composition ; aiusi le sulfure de calcium peut être rendu actif à l'aide 'de la lumière d'une bougie : mais d'autres substances moins impressionnables ne reçoivent pas de cette source une action suffisante pour devenir lumineuses. La lumière des étincelles et des décharges électriques, au contraire, a une intensité très-grande: aussi, sous son action, les substances même faiblement phosphorescentes par insolation, peuvent devenir lumineuses dans l'obscurité (1). Du reste, la durce si courte de l'étincelle électrique, suffisante néanmoins pour rendre.lumineuses les substances phosphorescentes, montre jue le temps nécessaire pour que les substances impres-🕹 sionnables deviennent actives est extrêmement court. Néanmoins; s'il n'est besoin d'exposer les substances phosphorescentes que pendant un temps très-court à la lumière dissuse i du solaire pour qu'elles donnent lieu à une émission de l'unière dans l'obscurité, cependant, quand il s'agit de substances faiblement lumineuses, pour que cette émission spit la plus vive possible, il est nécessaire, d'après les observations qui ont été faites, de prolonger l'exposition à la Jumière pendant une ou plusieurs secondes, surtout si la : lumière incidente n'a pas une forte intensité.

Les effets de phosphorescence par insolation ont été le sujet de recherches plus nombreuses que ceux qui sont dus à l'action de la chaleur; mais on a plutôt recherché quelles étaient les causes qui faisaient luire plus ou moins les différents corps au lieu d'étudier le mode d'action de l'agent lumineux, et les circonstances qui influent non-seulement stir l'intensité, mais encore sur la réfrangibilité et la durce

<sup>· (</sup>i) Becquerer, Traité d'Électricité, tome I, page 45, et tome VI. page 45, et tome VI. page 45, et tome VI. page 45,

de la lumière recherches de l de Dufay, de C qui a prouvé q tains phosphor différentes nus cidus Heinrich

Le phénome beaucoup plus et l'on peut di que la lumière l'observateur, nombre d'entr soumis à son it plus ou moins que du corps nombre de co que ceux que reux, et, ains qui n'ont pas lation, conser rayonnement, l'effet puisse è

Quelques-t mer l'effet pro lés corps pho lumière, et q mière absorba juste : car, si

O' Povis, Ada

you An easy me

<sup>(3)</sup> doornal de

P Journal de

<sup>5</sup> Journal de

<sup>368</sup> Journal de

Sacratome VI.

impressionnable donne lieu à une persistance dans l'impression que la lumière exerce sur elle, la partie du rayonnement qui produit cet esse en général plus réfrangible que le violet visible, et se trouve formée des rayons dont les vitesses de vibration sont les plus grandes, et cependant la lumière émise par la substance, après l'action du rayonnement, a une réfrangibilité moindre; en d'autres termes, dans la plupart des cas, mais non pas dans tous, la phosphorescence résulte d'une émission de rayons de plus saible réfrangibilité, et par conséquent d'une vitesse de vibration moindre que celle des rayons qui, par leur influence, ont donné lieu à ce phénomène. Ainsi ces effets de lumière peuvent être assimilés à ceux que produit la chaleur : on sait en effet que les rayons calorifiques, quand ils sont absorbés par les corps et qu'ils les échauffent, donnent lieu, de la part de ces derniers, à une émission de rayons qui se comportent en général comme émanés d'une source à température plus basse.

Ces derniers résultats se déduisent des recherches que j'avais entreprises il y a une quinzaine d'années, lorsque j'ai étudié l'action du spectre solaire sur les différents corps impressionnables à l'action de la lumière. Comme il est nécessaire, pour l'intelligence des faits qui sont exposés dans ce travail, de connaître les principales conséquences des Mémoires que j'ai publiés sur la phosphorescence par insolation, je vais rapporter brièvement les principales conclusions auxquelles j'ai été conduit (1):

1°. Les nombreuses recherches faites antérieurement à celles-ci avaient bien montré que les rayons violets étaient plus efficaces que les autres pour donner lieu aux effets de phosphorescence; mais il est résulté des expériences que

<sup>(1)</sup> Constitution du spectre solaire, Bibliothèque universelle de Genève, août 1842. — Effets produits sur les corps par les rayons solaires, Annales de Chimie et de Physique, 3<sup>e</sup> série, tome IX, page 314 (1843). — Note sur la phospho rescence par insolation, Annales de Chimie et de Physique, 3<sup>e</sup> série, tome XXII, page 244. — Archives du Muséum de Paris, 1839.

j'ai faites, qu'en général la portion du rayonnement solaire qui excite la phosphorescence a une réfrangibilité plus grande que celle des rayons violets, et est située en partie au delà de la portion visible du spectre.

- 2°. Les substances diverses sont impressionnables entre des limites dissérentes de réfrangibilité; ainsi, dans le spectre solaire, le sulfure de calcium phosphorescent présente en général deux maxima d'intensité, l'un correspondant au violet extrême entre les raies G et H, l'autre situé au delà et entre les lignes O et P; le sulfure de barium ne présente qu'un seul maximum et placé entre les lignes G et O. Les dissérents corps ne luisent donc pas dans les mêmes parties du spectre.
- 3°. La couleur de la lumière émise par les substances phosphorescentes est propre à chaque substance, et ne correspond pas en général à la partie active du spectre sur chacune d'elles; ainsi le sulfure de barium qui luit avec une couleur jaune donne lieu à cette émission dans la partie violette du spectre et au delà; le sulfure de calcium, soit qu'il donne une phosphorescence orangée, soit bleue, soit verte, luit également dans la partie la plus réfrangible du spectre solaire. Il en est de même pour les autres corps. Les expériences de Dufay (1), de Wilson (2), de Dessaigne (3) avaient déjà mis ce fait en évidence.
- 4°. Une partie du rayonnement lumineux détruit la phosphorescence produite, comme l'avait d'abord observé Secheck (4), ou, en d'autres termes, détruit la modification acquise dans la partie la plus réfrangible du spectre. Cet effet, comme je l'ai démontré, se manifeste depuis le violet ou le bleu jusqu'au delà du rouge, c'est-à-dire dans la plus grande étendue de la partie visible de l'image prismatique, et même au delà.

<sup>(1)</sup> Mémoires cités plus haut, page 9.

<sup>(2)</sup> Journal de Physique, tome XV, page 92.

<sup>(3)</sup> Journal de Physique, tome LXIX, page 6.

<sup>(4)</sup> Comptes rendus de l'Académie des Sciences, tome XIV, page 903.

5°. Lorsqu'on expose une substance fortement phosphorescente par insolation à l'action des rayons les plus réfrangibles ou simplement à la lumière diffuse, rentrée dans l'obscurité cette substance devient lumineuse, et, peu de temps après, la lumière qu'elle peut émettre est inappréciable à nos organes en raison de sa faible intensité; mais la modification qu'elle a reçue du rayonnement n'est pas encore détruite pour cela, et une élévation de température dans l'obscurité la rend de nouveau lumineuse. La lumière qu'elle émet ainsi est de courte durée; peu d'instants après, la substance redevient obscure, et pour que la chaleur donne lieu à une nouvelle émission de lumière, il est nécessaire que cette substance soit de nouveau exposée au rayonnement solaire.

Quand des substances telles que les sulfures de barium ou de calcium ont été exposées à la lumière et sont placées dans une obscurité profonde pendant quelque temps (un jour ou deux au plus), elles perdent tout à fait la faculté de luire immédiatement par élévation de température; mais une nouvelle insolation les rend de nouveau phosphorescentes par la chaleur. Ainsi la modification acquise par l'action du rayonnement ne se conserve que pendant un certain temps dans le corps phosphorescent, puis finit par disparaître. Cet effet se produit que le corps soit renfermé ou non, pourvu qu'il soit à l'obscurité.

Il semble, d'après cela, que les corps soumis à l'action de la lumière n'aient la faculté d'émettre qu'une certaine somme de vibrations lumineuses due à la modification qu'ils ont reçue de la part du rayonnement; s'ils restent dans l'obscurité, la lumière est émise lentement et pendant un temps assez long, en diminuant graduellement d'intensité, jusqu'à ce que cette modification soit détruite; si on les échausse, l'élévation de température fait émettre rapidement aux corps toute la quantité de lumière qu'ils sont capables d'émettre, et cet esset ayant lieu dans un temps de courte durée, la lueur émise est assez intense. Je dois faire observer que Pearseal a cité un fait qui semblerait montrer que la modification reçue par du spath fluor blanc, de la part de la lumière électrique, était conservée pendant un certain temps à l'obscurité, et était détruite à la lumière; mais ce fait mérite confirmation. Il faudrait examiner, dans chaque cas, quelle a été la réfrangibilité des rayons actifs, car la lumière solaire, contenant une proportion plus notable de rayons de faible réfrangibilité que la lumière électrique, aurait pu agir à la manière des rayons jaunes et orangés, en éteignant la phosphorescence; ou bien, si le corps avait été exposé aux rayons solaires directs, l'élévation de température qui en serait résultée aurait pu conduire au même résultat.

Certains minéraux, comme on le sait, sont capables de luire par élévation de température sans avoir été préalablement exposés aux rayons lumineux; mais alors cet esset résulte d'un arrangement moléculaire que peut détruire l'action prolongée d'une température plus, ou moins élevée; ainsi les variétés de spath fluor colorées et qui sont lumineuses par élévation de température, après l'action prolongée de la chaleur, deviennent incolores et cessent de posséder cette propriété. Dans ce cas, l'esset est indépendant de celui que le rayonnement produit. Il est possible, d'un autre côté, que la chaleur seule soit capable de provoquer à un certain degré de température des vibrations d'où résulte une émission de lumière, et que cette température soit, pour certaines substances, inférieure à la température rouge à laquelle tous les corps deviennent lumineux.

6°. L'élévation de température des corps pendant qu'ils sont soumis à l'insolation diminue la quantité de lumière que ces corps émettent ensuite dans l'obscurité. Par la même raison, l'abaissement de température augmente, en général, le pouvoir qu'ils possèdent de luire dans l'obscurité. (Nous verrons dans ce travail comment la chaleur agit sur un certain nombre de substances.)

7°. Lorsqu'on projette, pendant un temps très-court (une fraction de seconde environ ou une seconde au plus), un spectre lumineux très-petit et très-intense sur une surface enduite d'un sulfure fortement phosphorescent, on remarque que si la surface a été primitivement impressionnée sur toute son étendue, la destruction de la phosphorescence qui a lieu dans la partie la plus lumineuse du spectre (voir la 4° conclusion) ne s'opère pas en rendant immédiatement obscure cette matière; le sulfure brille d'abord pendant très-peu d'instants dans cette partie du spectre, c'est-à-dire dans le rouge, l'orangé, le jaune, le vert et le bleu, puis toute lumière cesse et il ne se produit plus rien, même par élévation de température.

Il est probable que la partie du rayonnement comprise entre le bleu et le rouge du spectre et qui détruit la phosphorescence, la détruit à la manière de la chaleur. Comme les corps phosphorescents ne sont capables de rendre qu'une certaine somme de lumière après leur exposition au rayonnement, les rayons les moins réfrangibles donneraient lieu, d'après cela, à une émission rapide de lumière, et quand les substances qui sont exposées à leur action auraient émis toute la lumière qu'ils pourraient produire, ils cesseraient de luire. De là, dans cette partie du spectre, une destruction rapide des effets lumineux.

Ainsi cette expérience prouverait que les corps soumis à l'action de la lumière reçoivent une certaine somme d'action qui est toujours la même pour le même corps et pour une température déterminée, et qu'une fois placés dans l'obscurité la quantité de lumière correspondante à cette somme d'action est émise, soit lentement dans les conditions ordinaires, soit rapidement par une élévation de température ou par l'action des rayons les moins réfrangibles.

8°. Lorsque le spectre solaire agit sur plusieurs corps phosphorescents, tels que certaines préparations de sulfure de calcium et de sulfure de barium, on observe un phéno-

mène très-remarquable et qui consiste en ce que, au delà du violet visible, la surface sur laquelle est déposée la substance paraît lumineuse pendant l'action du spectre, et même dans des parties où, lorsque le spectre cesse d'agir, la phosphorescence est faible (1). Nous verons plus loin que cet effet provient probablement de ce que la substance, dans ces parties du spectre, offre une persistance dans l'impression exercée par la lumière, mais qui ne dépasse pas un temps très-court, et que sons l'action de cette dernière l'effet lumineux a lieu d'une manière continue.

Je reviendrai dans le courant de ce Mémoire sur cette propriété que j'ai observée pour la première sois il y a quinze ans et qui a été étudiée pendant ces dernières années, par dissérents physiciens, avec des corps qui la manisestent bien nettement sans présenter les essets de phosphorescence dans les conditions ordinaires; cette propriété a reçu depuis le nom de sluorescence.

Voilà les principaux faits qui étaient connus antérieurement à la publication de ces Mémoires; mais il restait à étudier plus complétement dissérentes circonstances de l'action du rayonnement sur les matières si remarquables qui sont donées de phosphorescence, ainsi que les causes qui interviennent dans la préparation des matières artificiellement phosphorescentes, pour leur donner la faculté de présenter des rayons de telle ou telle réfrangibilité. Tel est le but que je me suis proposé; car le phénomène de phosphorescence par l'action du rayonnement, et que l'on observe sur un grand nombre de corps, est un des plus curieux de la physique moléculaire, en ce qu'il tend à nous initier à la manière dont les vibrations lumineuses se modifient quand elles viennent frapper les différentes substances, en donnant lieu peut-être à quelques-uns des essets d'où dépend la couleur des corps.

<sup>(1)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 3° série, tome 1X, page 320 (1843).

### PREMIÈRE PARTIE.

#### SUBSTANCES PHOSPHORESCENTES PAR INSOLATION.

### § I. — Substances diverses.

Je n'ai pas l'intention de présenter un tableau de tous les corps jouissant de la propriété d'émettre de la lumière après une exposition au rayonnement lumineux; d'après ce que j'ai dit plus haut, cette propriété est beaucoup plus générale qu'on ne le suppose habituellement, surtout si l'on se place dans l'obscurité pendant un quart d'heure ou une demi-heure avant d'opérer, et qu'on examine les corps immédiatement après les avoir exposés au rayonnement. Je me bornerai à citer ceux dans lesquels ces propriétés sont les plus marquées à la température ambiante.

Les substances les plus lumineuses sont d'abord les sulfures alcalino-terreux, c'est-à-dire les sulfures de calcium, de barium et de strontium; les deux premiers donnent les phosphores de Canton (jaune) et de Bologne (orangé). Ces matières, quand elles sont bien préparées, peuvent luire pendant plusieurs heures dans l'obscurité après l'action solaire, mais en présentant des lucurs décroissant rapidement d'intensité dans les premiers instants, puis allant ensuite en s'affaiblissant plus lentement.

Il n'est pas besoin de dire que la lueur est émise dans le vide comme dans les gaz, et que l'action n'est accompagnée d'aucun esset chimique; elle est donc le résultat d'une modification physique temporaire. Parmi ces sulfures métalliques, en général ceux de strontium et de barium offrent une plus grande vivacité dans l'émission de la lumière, et ceux de calcium donnent une plus grande variété de teintes. Les sulfures des métaux alcalins ne donnent aucun esset, ou du moins aucune action comparable à celle manisestée par ces trois substances; quant aux autres composés de strontium, de barium et de calcium, à l'excep-

tion peut-être des séléniures, ils ne paraissent pas offrir des actions aussi énergiques.

Après les sulsures que l'on vient de citer, on peut placer quelques minéraux, et en particulier un grand nombre de diamants et la plupart des échantillons de sluorure de calcium; mais tous les diamants ainsi que tous les fragments de fluorure de calcium ne sont pas lumineux, et il en est de même des sulfures cités précédemment, qui ne luisent point s'ils ne sont pas préparés convenablement, quoique ayant même composition chimique. Parmi les diamants, ce sont, d'après Dufay, les diamants jaunes qui sont le plus généralement lumineux; cependant il y en a beaucoup de blancs, de bleus, etc., qui présentent également cet effet; la lueur émise est en général jaunâtre et verdatre; quant à la chaux fluatée, c'est principalement la variété colorée en vert, et connue sous le nom de chlorophane, qui est bien lumineuse par insolation; elle émet une lumière légèrement bleue-verdatre. On dit ordinairement que la chaux fluatée blanche est peu lumineuse par insolation : je possède cependant un échantillon de cette matière, qui est très-blanc et très-limpide, et qui donne presque autant de lumière par insolation que la chlorophane verte, tandis que d'autres échantillons, en apparence identiques, ne donnent que de faibles essets. On retrouve donc des résultats analogues à ceux que l'on observe avec le diamant, et on ne connaît pas encore les causes qui modifient l'état moléculaire de ces corps de façon à les rendre phosphorescents par insolation ou à les laisser inactifs. Le diamant et le fluorure de calcium n'offrent pas une grande vivacité de lumière, mais ils restent assez longtemps lumineux; ainsi j'ai vu un fragment de fluorine verte et deux diamants blancs émettre encore de la lumière au bout d'une heure après l'insolation, ce qui indique que ces matières ont une grande capacité pour la phosphorescence, si l'on peut s'exprimer ainsi.

On a prétendu que les diamants et la chaux fluatée phos-

phorescente par insolation, quand ils ont été maintenus pendant très-longtemps à une température élevée, pouvaient perdre la faculté de devenir phosphorescents; mais il y a des expériences contraires à cette opinion, et entre autres celles faites par Dufay, et ce sujet mériterait d'être étudié de nouveau; en tout cas, la dissérence des essets observés avec des corps en apparence semblables montre que l'arrangement moléculaire donne aux corps dont il s'agit le pouvoir d'émettre de la lumière dans l'obscurité et que, dans certains cas, la chaleur peut modisier les essets obtenus. Il se manisesterait donc une action du genre de celle qui se produit, dans un autre ordre de phénomènes, lors des modisications opérées par la chaleur sur le sousre, le phosphore, l'oxyde de chrome, etc.

Un très-grand nombre de minéraux et de sels peuvent être cités après les substances précédentes, mais ils ne luisent souvent que pendant plusieurs secondes, et quelquefois, mais rarement, pendant plusieurs minutes après l'action du rayonnement; ces substances sont, en général, à base alcaline ou terreuse. On distingue d'abord les composés à base de chaux: ce sont, après le fluorure de calcium, l'arragonite et certains calcaires, principalement les calcaires concrétionnés (assez vivement lumineux verts pendant un temps qui peut aller jusqu'à dix à quinze secondes); la craic (lumineuse verdâtre); la chaux phosphatée, arséniatéc, sulfatée; le nitrate de chaux desséché (phosphore de Baudoin, blanc verdatre); le chlorure de calcium desséché (bleuâtre); le cyanure de calcium, etc. Quant à la chaux elle-même, elle n'est pas lumineuse; suivant Dessaigne, elle peut présenter cet esset lorsqu'elle est hydratée; mais est-on certain qu'il n'y ait pas eu mélange de carbonate?

Un grand nombre de composés de strontiane et de baryte sont également lumineux; on peut citer entre autres le chlorure de barium, les cristaux de sulfate de strontiane (bleuatres) et ceux de sulfate de baryte; les cristaux de car-

bonate de strontiane et de baryte (vert jaunâtre); ces mêmes substances à l'état de précipités; les acétates de ces bases (verdâtres), etc. Il est a remarquer que parmi les sels de calcium le nitrate est un des plus lumineux, l'acétate l'étant peu; tandis que les nitrates de baryte et de strontiane sont peu phosphorescents et que les acétates de ces métaux luisent avec assez d'intensité.

On observe également des effets très-marqués avec la magnésie, le carbonate de magnésie; la soude caustique fondue, ainsi que la potasse (bleuâtre); les sulfates de potasse ou de soude avec ou sans eau de cristallisation; le fluorure de sodium (bleuâtre); le chlorure de sodium desséché (jaunâtre), le chlorure de potassium; les iodures et nitrates de soude et de potasse; le cyanure de potassium (blanc bleuâtre); le carbonate de glucyne (verdâtre); l'acide succinique, le borax, l'acide oxalique, l'acide tartrique, etc.

Il est facile de montrer que l'état moléculaire ou une certaine quantité d'eau de cristallisation exerce une grande influence sur quelques-unes de ces substances, car en les fondant on peut leur faire perdre leur pouvoir de phosphorescence. Ainsi le nitrate de chaux, le chlorure de calcium, le sulfate de soude, le sulfate de potasse, le chlorure de sodium, pris à l'état de dissolution ne sont pas phosphorescents; si on les dessèche à l'aide d'un courant d'air chaux, ils deviennent lumineux sous l'action solaire; quand on les fond, ils perdent en partie cette propriété pour l'acquérir de nouveau au même degré en repassant par l'état de dissolution.

Malgré que l'eau soit dans certain cas un obstacle à la production de la phosphorescence, puisque le chlorure de calcium, le nitrate de chaux ne sont pas lumineux quand ils en renferment une certaine quantité, cependant le sulfate de soude, même avec de l'eau de cristallisation, est lumineux; néanmoins ce dernier sel est moins phosphorescent que lorsqu'il est desséché à 100 degrés.

On peut citer parmi d'autres corps également phosphorescents, le sel ammoniac, l'acide arsénieux assez vivement lumineux (vèrt jaunâtre), le sulfate de magnésie, l'alun. Je n'ai pas vu le quartz ni le verre lumineux dans les conditions ordinaires des expériences. Les composés métalliques sont rarement lumineux et surtout ceux qui sont produits par la voie sèche. On peut cependant citer comme exceptions, d'après Dessaigne, la blende, les oxydes de plomb et de zinc (1).

Les matières organiques sont quelquesois bien lumineuses après l'action du rayonnement: telles sont le papier, surtout le papier desséché, la soie, le sucre, le succin, le sucre de lait, les dents, etc. Quant aux liquides et aux gaz, on n'en a pas encore observé qui soient lumineux par insolation, et il semble que l'état de mobilité de leurs particules soit contraire à l'état moléculaire dans lequel doivent se trouver les corps pour qu'ils manisestent la phosphorescence après l'action du rayonnement.

Pour observer les différents effets qui viennent d'être cités, on s'est borné à exposer les corps à la lumière solaire ou diffuse, et à les rentrer dans l'obscurité, de sorte qu'il se passe au moins une seconde entre le moment où ils cessent d'être frappés par les rayons solaires et celui où l'observateur les regarde; mais nous verrons dans la seconde partie de ce Mémoire, qu'en examinant les corps une fraction de seconde après l'action du rayonnement, on reconnaît que certains d'entre eux, avec lesquels on n'avait pas encore observé la propriété de phosphorescence, donnent une émission de lumière.

J'ai déjà dit précédemment que la lumière des décharges électriques, dont l'intensité est si vive et qui contient une plus grande quantité de rayons très-réfrangibles que la

<sup>(1)</sup> Journal de Physique, tome LXIX, page 8.

lumière solaire, agissait plus énergiquement que celle-ci; en effet, les expériences de phosphorescence faites par son intermédiaire peuvent être considérées comme de trèsbelles démonstrations des phénomènes dont il est question. Du reste, les résultats que l'on obtient en se servant des étincelles électriques montrent certainement que l'arrangement moléculaire des corps phosphorescents est la cause d'où dépend le phénomène. On peut citer notamment à ce sujet les recherches de Dessaigne (1) et celles de Pearseal (2): ces physiciens ont montré que des corps, et principalement des fragments de spath fluor et des diamants qui avaient perdu la faculté de luire après une exposition préalable à la lumière solaire, soumis à l'action de décharges électriques, avaient repris cette propriété. On a admis jusqu'ici que la décharge agissait comme source de lumière; mais quand elle passe très-près de la surface des corps ou au travers de leur massse, il est possible qu'elle modifie ces corps d'une manière spéciale, comme semble le montrer la coloration superficielle acquise par le spath fluor blanc.

J'ai été à même de constater à l'aide d'un fragment de spath fluor blanc, très-limpide, qui cependant était faiblement phosphorescent, que des décharges électriques excitées près de sa surface avaient augmenté sa faculté de luire; en outre, par élévation de température, la lumière émise était plus intense qu'avec des fragments du même échantillon, mais qui n'avaient pas reçu l'influence des décharges électriques.

Il n'a été question jusqu'ici que de la lumière émise par dissérentes substances plus ou moins phosphorescentes, sans distinction de sa couleur ou de sa réfrangibilité. Les lueurs phosphoriques peuvent présenter les dissérentes couleurs

<sup>(1)</sup> Journal de Physique, tome LXIX, page 9.

<sup>(2)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 2º série, tome XLIX, pages 337 et 3 i6.

prismatiques depuis le rouge orangé jusqu'au violet. Je n'ai pas observé de teinte rouge correspondant à l'extrémité rouge du spectre et par conséquent aux raies A et B. Avec des corps de même nature, on peut obtenir différentes nuances; ainsi l'on a dit qu'il y avait des diamants qui étaient lumineux rouges, d'autres bleus; je n'ai pas été à même de constater ces derniers essets, et les diamants que j'ai pu étudier ont donné une lueur jaunâtre ou verdâtre. En général, avec les substances salines et les minéraux, les teintes prédominantes sont blanches avec une légère coloration verdâtre ou jaunâtre; mais on va voir plus loin qu'avec les sulfures alcalino-terreux la même substance, préparée artificiellement, peut présenter les dissérentes teintes prismatiques depuis le rouge orangé jusqu'au violet.

# § II. — Sulfures phosphorescents. Couleur de la lumière émise à la température ordinaire.

Les substances qui sont lumineuses au plus haut degré, après l'action du rayonnement lumineux, sont les sulfures alcalino-terreux, lesquels ont reçu spécialement le nom de phosphores artificiels; du reste, ce sont principalement certains sulfures de calcium et de barium qui avaient servi aux recherches faites dans le siècle dernier. On avait bien montré, et entre autres Wilson (1), que, suivant le mode de préparation, on pouvait donner aux phosphores la faculté de luire avec des nuances diverses, mais sans spécifier quelles étaient les causes de ces différences et s'il ne se produisait pas dans cette circonstance des corps dont la composition chimique n'était pas la même. Ayant été conduit à supposer que dans certains cas la même substance, suivant son état physique, était douée de propriétés lumineuses différentes, j'ai dû étudier à nouveau le mode de préparation

<sup>(1)</sup> Journal de Physique, tome XV, page 92,

de ces matières si éminemment impressionnables, avec d'autant plus de raison, que je suis parvenu à connaître les conditions nécessaires pour produire avec certitude telle ou telle lumière, ou bien tel ou tel effet après l'insolation.

On ne peut obtenir les sulfures lumineux qu'en les préparant par la voie sèche et par une élévation de température assez forte. Ce mode de préparation donnant en général des mélanges de matières, il n'est pas possible de déterminer exactement la composition chimique de la substance impressionnable; ce n'est que par induction, comme on le verra plus loin, que l'on peut en inférer la constitution probable, mais non certaine.

Les sulfures de strontium, de calcium et de barium, quand on se place dans des conditions convenables, peuvent donner une émission de lumière parfois très-vive; s'il fallait classer ces corps d'après la facilité de leur préparation et l'élévation de température nécessaire pour les produire, les sulfures de strontium seraient en tête, exigeant une moindre élévation de température pour leur préparation; ceux de calcium viendraient en second lieu, puis ceux de barium. Quant à la réfrangibilité des rayons émis par ces sulfures, on peut dire qu'avec les composés de strontium, ce sont les teintes vertes et bleues qui dominent, c'est-à-dire celles de l'extrémité la plus réfrangible du spectre; avec les sulfures de barium, ce sont au contraire les teintes orangé, jaune et verte, ou les teintes de la partie la moins réfrangible de l'image prismatique; mais avec les combinaisons du calcium on peut avoir toutes les nuances depuis le rouge orangé jusqu'au violet.

Quel que soit le mode de préparation des monosulfures alcalino-terreux, il se forme en même temps des polysul-fures, des sulfates et des hyposulfites; cependant, d'après les résultats dont on va parler, il est probable que la plupart du temps ce sont les monosulfures qui donnent aux composés le pouvoir de phosphorescence, et que, suivant

leur état physique particulier, ils sont doués de propriétés diverses et luisent avec des teintes dissérentes. On peut citer à l'appui de cette assertion les résultats suivants : Si l'on prépare les sulfures au moyen de la réduction des sulfates de chaux, de baryte ou de strontiane par le charbou, quelle que soit la température et la durée de l'opération, le pouvoir de phosphorescence du composé sormé dépend de l'état primitif du sulfate; ainsi le sulfate de baryte cristallisé naturel donne une matière lumineuse jaune-orangé (phosphore de Bologne); le sulfate de strontiane naturel de Sicile, à cristaux bacillaires, donne une lumière bleue-verdâtre, etc.; et comme l'esset le même, que la décomposition du sulfate soit plus ou moins avancée, on est donc porté à croire que, dans tous les cas, ce sont les monosulsures qui forment les parties actives de ces composés phosphorescents. Bien plus, si l'on réduit par le charbon des sulfates obtenus dans des conditions dissérentes, alors les essets lumineux sont différents: ainsi le sulfate de strontiane précipité de l'acétate par le sulfate de soude donne une matière lumineuse verte-jaunâtre, et non pas bleuâtre comme le sulfate cristallisé de Sicile; le sulfate de baryte, également précipité dans les mêmes conditions, donne une matière phosphorescente verdâtre, et comme il se produit des monosulfures de même que précédemment, leur arrangement moléculaire seul doit être cause des dissérences observées, car il n'est pas probable que ces sulfures provenant de réactions chimiques analogues soient chimiquement différents. Du reste, on verra dans la seconde partie de ce travail, que la chaleur peut exercer sur quelques-uns de ces sulfures une action telle, que ces corps acquièrent temporairement la faculté de luire avec presque toutes les nuances de spectre, suivant la température à laquelle ils sont élevés; quand on les place de nouveau à la température ambiante, ils reprennent leur pouvoir de phosphorescence qu'ils avaient avant l'expérience. Ces résultats montrent donc

que la composition chimique n'est pas la seule cause de ces changements, mais que l'état physique de la substance intervient dans la production de ces essets.

On peut citer encore le fait suivant, qu'il est utile de connaître, mais qui ne permet pas cependant de tirer la même induction: Si l'on prépare des sulsures de barium et de strontium de manière à luire avec dissérentes teintes, violette, jaune, verte, en les traitant par l'eau, les résidus ne sont plus phosphorescents, et les parties actives entrent en dissolution dans l'eau; en évaporant à siccité ces dissolutions, les résidus ne deviennent lumineux que si on élève leur température au rouge pendant quelques instants, mais alors ils présentent une teinte en général uniforme et qui est verte pour le sulfure de strontium et un peu plus jaune pour celui de barium. Ainsi l'action différente des phosphores dont on a fait usage ne se trouve pas conservée, puisqu'en passant par l'état de dissolution et par unc élévation de température ultérieure, les sulfures de chaque base présentent des effets semblables. Ce résultat provient ou de la formation d'un oxysulfure qui, par l'action de la chaleur, donne un sulfure toujours lumineux de même nuance, ou bien de ce que les états moléculaires primitivement différents de ces sulfures sont modifiés et ramenés à présenter une action uniforme.

Ces expériences metteut encore en évidence ce fait constaté déjà depuis longtemps, c'est que l'état de dissolution n'est pas celui dans lequel il faut prendre les corps pour observer les effets de phosphorescence par insolation.

Le sulfure dont il va d'abord être question dans ce paragraphe est le sulfure de calcium, non-seulement en raison de la diversité des teintes qu'il présente, mais encore par le grand nombre d'échantillons de carbonate calcaire que j'ai pu faire servir à la préparation des matières impressionnables. Les couleurs émises par phosphorescence et indiquées ci-après sont celles que l'on observe lorsqu'à la température ordinaire les substances sont exposées à la lumière solaire ou dissus, puis rentrées dans l'obscurité.

## Sulfures de calcium.

On peut obtenir des sulfures de calcium à l'aided'un grand nombre de réactions donnant le plus souvent des mélanges de matières différentes; bien que, d'après ce qui a été dit plus haut, je pense que les effets lumineux présentés par ces matières résultent principalement de l'action du monosulfure de calcium, cependant, pour exprimer uniquement les faits observés, je me bornerai à dire que ces réactions conduisent à des phosphores très-remarquables au point de vue des effets physiques, et eu égard aux considérations sur l'arrangement moléculaire que l'on peut déduire des phénomènes observés. On peut distinguer parmi ces réactions, celles qui résultent: 1° de l'action directe du soufre, 2° de l'action des sulfures, 3° de la réduction du sulfate de chaux.

Action directe du sousre. L'action du sousre sur la chaux, et sur les carbonates, acétates, oxalates, nitrates de la même base, donne lieu à des masses douées de pouvoirs phosphorescents dissérents. Après avoir fait agir le sousre en vapeur sur ces composés, j'ai reconnu qu'il était présérable, ainsi qu'on l'avait sait antérieurement, de mélanger une certaine quantité de sleur de sousre à ces matières convenablement divisées, et d'élever la température des mélanges jusqu'au degré convenable.

Les anciennes préparations de sulfure de calcium phosphorescent étaient obtenues généralement avec des coquilles d'huîtres calcinées: ce mode de préparation donne en effet de la chaux dans un grand état de division, état éminemment favorable à la manifestation de la phosphorescence; aussi le phosphore de Canton provient-il de la calcination d'un mélange de coquilles déjà calcinées et de soufre, dans la proportion de 3 de matière pour 1 de soufre (cette matière est lumineuse jaune). Mais comme les coquilles d'huîtres calcinées renferment en outre une petite quantité de sulfure

provenant de la réduction du sulfate de chaux par les matières organiques ainsi que d'autres substances étrangères, il est préférable d'agir avec des corps dont la composition soit bien déterminée.

Quand on veut préparer un sulfure phosphorescenta vec de la chaux ou du carbonate de chaux, les proportions les plus convenables sont celles dans lesquelles sur 100 parties de matière en emploie 85 pour 100 de fleur de soufre dans le premier cas et 48 pour 100 dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'on emploie les quantités de soufre qui seraient nécessaires pour être brûlées par l'oxygène de la chaux ou du carbonate et pour produire un monosulfure. On mélange les matières intimement, puis on les place dans un creuset en terre, au milieu d'un fourneau à réverbère alimenté au charbon de bois. On opère en général sur 10 à 20 grammes de matière. Si l'élévation de température a été convenable et la durée de l'action de la chaleur suffisante, on retire du creuset, après le refroidissement, une masse lumineuse par insolation.

Il faut avoir égard, dans la préparation, à l'élévation de la température ainsi qu'à sa durée. En opérant en effet avec de la chaux provenant de l'arragonite sibreuse, et portant le creuset à une température inférieure à 500 degrés pendant un temps suffisant pour que, la réaction entre le soufre et la chaux ayant lieu, le soufre en excès soit éliminé, on a une masse faiblement lumineuse avec une teinte bleuâtre; si cette masse est portée à une température de 800 à 900 degrés et ne dépasse pas la fusion de l'argent ou de l'or, et cela pendant vingt-cinq à trente minutes, alors la masse offre par phosphorescence une teinte lumineuse verte très-vive. Il saut toutefois saire remarquer que la composition chimique des deux substances n'est pas la même; cette dissérence d'esset néanmoins est à signaler, car avec le carbonate de chaux la réfrangibilité de la lumière émise ne varie pas autant avec l'élévation de la température qu'en opérant avec la chaux.

En général, si l'élévation de température est trop vive ou trop prolongée, toute trace de phosphorescence disparaît dans la matière; ainsi, en se servant d'un fourneau à réverbère alimenté au coke, l'élévation de température acquise au bout d'un quart d'heure suffit pour donner ce résultat. Il est donc préférable de faire usage d'un petit fourneau à réverbère ordinaire alimenté au charbon de bois, ou bien de la mousle d'un fourneau de coupellation.

On détermine de la manière suivante la durée de l'action calorifique nécessaire pour avoir le maximum d'effet. On met simultanément dans le fourneau, ou dans la moufle, plusieurs creusets contenant une même quantité du mélange soumis à l'expérience; puis à partir du moment où les creusets sont portés au rouge blanc, on les retire de cinq en cinq minutes ou de dix en dix minutes, et l'on compare les différentes matières ainsi obtenues. Avec la chaux et le carbonate de chaux, vingt-cinq à trente minutes de calcination donnent le maximum d'esset. Souvent on remarque que la masse centrale de la matière phosphorescente présente une nuance homogène un peu différente de celles des parties qui touchent au creuset ou bien qui se trouvent à la partie supérieure; cet esset provient probablement de l'action de l'oxygène ou de la vapeur d'eau sur les portions de matières dont il s'agit, et dans les préparations dont il va être question on notera les circonstances dans lesquelles il a été observé. Du reste, on a cu soin en général de ne prendre que les esfets donnés par la masse centrale de la substance phosphorescente. Souvent, surtout lorsqu'il s'agit de la préparation des phosphores au moyen des carbonates, il est préférable de broyer de nouveau la matière déjà calcinée et d'y mélanger du soufre, asin de lui saire subir une deuxième et même une troisième calcination, et l'on obtient alors une masse phosphorescente homogène; tel est l'effet que l'on observe lors de la calcination du spath d'Islande pulvérisé et du soufre, et lors de celle du carbonate de strontiane.

En opérant dans les conditions précédentes à l'aide des

carbonates ou des oxydes préparés par élévation de température, ces substances étant divisées et tamisées avec soin, et mélangées avec les proportions de soufre indiquées plus haut, on a eu les résultats suivants, en ayant soin de luter les couvercles des creusets qui contenaient les mélanges;

| MATIÈRES MÉLANGÉES AU SOUPRE.                                                                               | COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE<br>par phosphorescence après l'insolation.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spath d'Islande très-pur  Chaux de spath                                                                    | Jaune orangé.<br>Jaune orangé moins vil.                                                 |
| Marhre blanc (de Carrare) Chaux de marbre blanc                                                             | Jaune, lumière émise très-faible. Jaune, lumière émise très-faible.                      |
| Chaux de coquilles d'hustres  Chaux de calcaire grossier, ou bien hydrate de chaux  Craie et chaux de craie | Jaune (phosphore de Canton).  Jaune, lunière très-faible.  Jaune, lueur à peine visible. |
| Arrag. de Vertaison (crist, bacill.) Chaux d'arragonite                                                     | Verte, intensité lumineuse moyenne<br>Verte, lumière faible.                             |
| Arragonite fibreuse                                                                                         | Teinte dominante violette; quel-<br>ques parties verdatres.                              |
| Chaux d'arragonite fibreuse                                                                                 | Verte, phosphorescence très-vive.                                                        |

On voit que le calcaire et l'arragonite ne donnent pas les mêmes essets; le premier donne une lumière jaune et la deuxième une lumière en général verte. Du reste, on doit remarquer que la réfrangibilité de la lumière émise ne tient pas à l'action de la chaleur ni à sa durée, car on obtient les mêmes essets de couleur en élevant la température de la masse à des degrés dissérents au-dessus du rouge; mais l'intensité lumineuse en dépend, car on obtient des matières plus ou moins phosphorescentes, et qui peuvent même cesser de l'ètre si l'on ne prend pas les précautions indiquées plus haut.

Il est curieux de rapprocher ces effets, des phénomènes de phosphorescence que présentent les carbonates de chaux eux-mêmes avant toute réaction : en effet, le spath d'Islande n'est pas lumineux dans les conditions ordinaires; mais en se servant du procédé qui sera indiqué plus loin, on trouve qu'il émet des rayons rouges-orangés. L'arragonite au contraire est assez vivement lumineuse après l'insolation et donne une émission de rayons verts. Ces résultats tendent donc à indiquer que l'état particulier de ces carbonates se conserve encore dans les sulfures que l'on obtient après leur calcination préalable avec le soufre. Ces effets paraissent peut-être tenir à d'autres causes que celles d'où dépend l'état cristallin, car si l'on élève la température de l'arragonite, jusquà ce qu'elle se brise, on admet qu'elle se transforme alors en petits cristaux spathiques; mais la masse, sous cette forme, conserve la faculté d'être phosphorescente avec une nuance verte à peu près semblable, et ne donne pas de lumière orangée comme le spath. D'un autre côté, nous allons voir qu'en faisant subir d'autres réactions à ces deux carbonates de chaux, on tend à leur donner un pouvoir de phosphorescence uniforme, différent des deux précédents, et de telle manière que leurs sulfures présentent une teinte violette.

J'ai voulu voir quels étaient les effets produits en attaquant ces carbonates ou leurs bases par des acides, afin de former des sels solubles, et en précipitant de nouveau ces sels par un carbonate alcalin, afin d'étudier de quelle manière les effets différents du spath, de l'arragonite et d'autres calcaires seraient modifiés par les réactions chimiques. J'ai reconnu d'abord qu'il faut faire dissoudre les carbonates ou les bases, de façon à ce que la dissolution soit neutre ou mieux encore légèrement alcaline; on précipite ensuite la chaux par un équivalent de carbonate d'ammoniaque, et cela à la température d'ébullition du sel de chaux, puis on lave longtemps le précipité de carbonate formé. Il est nécessaire que le sel de chaux reste en dissolution et ne soit pas desséché

ni fondu préalablement avant de servir à la préparation du carbonate, car les essets pourraient sans cela être modifiés : ainsi, en se servant d'acide nitrique, si l'on évaporait les dissérents nitrates de chaux jusqu'à siccité et qu'on les sit fondre de façon à atteindre la fusion ignée et la décomposition du nitrate, ils donneraient tous ensuite un carbonate qui, calciné avec du soufre, présenterait une masse phosphorescente violette d'une manière à peu près uniforme.

Les résultats suivants ont été obtenus en traitant le même poids de chaux ou de carbonate par les mêmes quantités d'acide nitrique ou chlorhydrique, et en se servant des mêmes quantités d'eau et de carbonate d'ammoniaque afin d'obtenir le carbonate de chaux précipité; on a opéré à la même température, et les expériences ont été répétées à plusieurs reprises :

On reconnaît d'abord que les carbonates naturels étant transformés en chaux, puis ensuite la chaux servant à préparer les nitrates qui, précipités par le carbonate d'ammoniaque, donnent de nouveau des précipités de carbonate de chaux, ces derniers présentent après leur calcination avec le soufre une teinte verte plus ou moins caractéristique, mais qui est très-vive quand il s'agit d'arragonite fibreuse; dans ce dernier cas on obtient un des plus beaux phosphores artificiels que l'on puisse préparer (vert légèrement bleuâtre). Mais si, au lieu de transformer les carbonates préalablement en chaux, on les attaque directement par l'acide nitrique, les matières obtenues donnent par phosphorescence une lumière orangée, jaune ou violette.

On voit donc en outre, qu'après plusieurs transformations successives les carbonates de chaux traités par le soufre donnent une phosphorescence violette, comme lorsqu'on sond préalablement les nitrates desséchés. Ainsi, la cause ou l'arrangement moléculaire en vertu de laquelle le spath, l'arragonite et différents calcaires se comportent diversement quant aux teintes de la lumière émise après l'action du rayonnement solaire, se conserve encore dans quelques circonstances après la dissolution dans les acides et même après la transformation de ces carbonates en chaux par l'action de la chaleur; mais après plusieurs transformations ou certaine réaction, telle que la fusion ignée des sels formés, toute trace de l'origine primitive du carbonate disparaît, et les dissérents composés tendent à donner une seule et même teinte lumineuse par phosphorescence qui est autre que celles que l'on observe avant ces transformations.

On reconnaît également que la nature de l'acide qui attaque la chaux ou le carbonate a une influence sur la manière dont le carbonate précipité se comporte quand on le traite par le soufre. En effet, quand on se sert d'acide azotique, on a de préférence une teinte verte; l'acide

On reconnaît d'abord que les carbonates naturels étant transformés en chaux, puis ensuite la chaux servant à préparer les nitrates qui, précipités par le carbonate d'ammoniaque, donnent de nouveau des précipités de carbonate de chaux, ces derniers présentent après leur calcination avec le soufre une teinte verte plus ou moins caractéristique, mais qui est très-vive quand il s'agit d'arragonite fibreuse; dans ce dernier cas on obtient un des plus beaux phosphores artificiels que l'on puisse préparer (vert légèrement bleuâtre). Mais si, au lieu de transformer les carbonates préalablement en chaux, on les attaque directement par l'acide nitrique, les matières obtenues donnent par phosphorescence une lumière orangée, jaune ou violette.

On voit donc en outre, qu'après plusieurs transformations successives les carbonates de chaux traités par le soufre donnent une phosphorescence violette, comme lorsqu'on fond préalablement les nitrates desséchés. Ainsi, la cause ou l'arrangement moléculaire en vertu de laquelle le spath, l'arragonite et différents calcaires se comportent diversement quant aux teintes de la lumière émise après l'action du rayonnement solaire, se conserve encore dans quelques circonstances après la dissolution dans les acides et même après la transformation de ces carbonates en chaux par l'action de la chaleur; mais après plusieurs transformations ou certaine réaction, telle que la fusion ignée des sels formés, toute trace de l'origine primitive du carbonate disparaît, et les dissérents composés tendent à donner une seule et même teinte lumineuse par phosphorescence qui est autre que celles que l'on observe avant ces transformations.

On reconnaît également que la nature de l'acide qui attaque la chaux ou le carbonate a une influence sur la manière dont le carbonate précipité se comporte quand on le traite par le soufre. En effet, quand on se sert d'acide azotique, on a de préférence une teinte verte; l'acide chlorhydrique, au contraire, employé pour la transformation préalable en chlorure, ne donne que des teintes jaunes ou violettes.

Les résultats suivants montrent quelle est l'influence de la nature de l'acide ou du sel de chaux, et celle du carbonate soluble qui donne le précipité de carbonate de chaux.

On a d'abord pris du carbonate de chaux précipité pur (donnant une très-belle teinte verte par calcination avec le soufre), puis on a traité un poids déterminé de ce carbonate par différents acides pour former des sels solubles que l'on a précipités par un même poids de carbonate d'ammoniaque à la température de 100 degrés; les carbonates de chaux obtenus ont donné, après la réaction du soufre à la même température et pendant le même temps, les résultats suivants:

| NATURE DE L'ACIDE<br>qui a attaqué le carbonate de chaux<br>précipité. | TEINTE DE LA LUMIÈRÉ ÉMISE<br>par phosphorescence.                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide azotique                                                         | Verte (teinte analogue quoiqu'un peu plus faible à celle émise par le composé formé directement avec le carbonate précipité avant d'être attaqué par l'acide). |
| Acide acétique                                                         | Verte, plus vive que la précédente.                                                                                                                            |
| Acide chlorhydrique                                                    | Violette, le centre de la masse est<br>légèrement verdâtre.                                                                                                    |
| Acide lactique                                                         | Verte, plus jaunâtre qu'avec l'a-<br>cide azotique.                                                                                                            |
| Acide iodbydrique                                                      | Verte, teinte plus faible que la pré-<br>cédente.                                                                                                              |

Ainsi les dissérences observées montrent bien l'influence de la nature du sel de chaux dissous sur l'état de précipité de carbonate formé dans les mêmes conditions de dissolution et de température.

Les résultats suivants ont été obtenus en traitant par le soufre le carbonate de chaux préparé avec l'eau de chaux et l'acide carbonique, ou bien le même corps obtenu en précipitant le chlorure de calcium cristallisé du commerce par différents carbonates alcalins:

MODE DE PRÉPARATION du carbonate de chaux. TEINTE DE LA LUMIÈRE ÉMISE par phosphorescence.

Eau de chaux et acide carbonique...
Chlorure de calcium cristallisé et carbonate d'ammoniaque à 100°...
Chlorure de calcium et carbte d'ammoniaque à la températ. ordin...
Chlorure de calcium et sous-carbonate de soude à 100 degrés......
Chlorure de calcium et carbte d'ammoniaque à la températ. ordin...
Chlorure de calcium et sous-carbo-

nate de potasse à 100 degrés....

Violette, lumière très-pure.

Violette.

Violette, teinte plus saible que la précédente.

Verte, un peu sombre.

Violette, bleuatre saible.

Violacée faible.

Ainsi non-seulement la nature du composé de calcium, mais encore la température de la dissolution et la nature du carbonate soluble ont une influence sur l'état du précipité, et donnent à la préparation la faculté d'émettre par phosphorescence des nuances différentes.

Ces différents effets permettent d'expliquer comment, lorsqu'on prépare le sulfure de calcium phosphorescent avec du carbonate de chaux pur dont on ne connaît pas l'origine, on peut avoir des effets lumineux plus ou moins brillants, et des teintes diverses variables du jaune au violet: l'intensité lumineuse dépend le plus souvent de l'action de la chaleur, mais la réfrangibilité de la lumière émise dépend de l'état moléculaire de la combinaison de chaux. La teinte

verte très-vive, donnée par plusieurs précipités de carbonate, tient peut-être à ce que ceux-ci présentent la forme de l'arragonite; mais l'examen de ces précipités au microscope ne m'a pas permis de résoudre cette question. Je dois dire en terminant ce sujet que la matière phosphorescente verte obtenue dans les conditions indiquées plus haut, est un des plus beaux phosphores et des plus persistants de tous ceux que j'ai pu préparer; on ne l'obtient pas toujours avec facilité.

Le soufre, en agissant sur le nitrate de chaux desséché, donne un résidu de sulfure de calcium à peine lumineux avec quelques points jaune-orangé; le résidu calciné de nouveau n'a pas donné d'autre nuance. L'oxalate de chaux calciné directement avec le soufre a donné également une phosphorescence de couleur jaune-orangé analogue à la précédente.

Action des sulfures. L'action des sulfures sur la chaux et les carbonates, à la température rouge, donne des essets analogues à celle du soufre, mais avec des dissérences dépendant sans doute de la température à laquelle ces sulfures sont décomposés, et dès lors de la température à laquelle la réaction a lieu entre le soufre qui en provient et la chaux. J'ai étudié l'influence d'un courant d'hydrogène sulfuré et de sulfure de carbone sur la chaux, sans obtenir aucun résultat bien net, si ce n'est une prédominance de matière lumineuse violette, ou plutôt couleur lavande.

On a fait des mélanges de chaux, de carbonate de chaux, et même de fragments de coquilles d'huîtres préalablement calcinées avec des sulfures d'étain, de mercure, d'antimoine, de cuivre, de zinc, etc., sans trouver d'autres nuances que des nuances violettes, bleues et jaunes-verdâtres pâles. Deux seules réactions sont à noter ici : la réaction du sulfure d'antimoine sur la chaux, ainsi que celle du persulfure de potassium. Si l'on mélange de la chaux (de la chaux de marbre blanc, par exemple) avec \(\frac{1}{4}\) de son poids de sulfure

d'antimoine, après trente minutes d'une élévation de température au rouge blanc, on a une masse assez lumineuse jaune-verdâtre (vert-pomme); des proportions dissérentes ainsi qu'une température plus ou moins élevée ou prolongée ne changent pas la nuance d'une manière appréciable, mais diminue l'intensité lumineuse : il est probable que dans ce cas il se forme un antimonio-sulfure de calcium phosphorescent.

L'action du persulfure de potassium sur la chaux et le carbonate de chaux est beaucoup plus remarquable. Pour l'observer convenablement, il faut placer au fond d'un creuset un poids déterminé de persulfure de potassium (5 à 6 grammes par exemple) et recouvrir cette substance d'un petit têt percé d'ouvertures; on place sur le têt le carbonate de chaux, la chaux ou la substance sur laquelle on veut faire réagir le persulfure, et l'on élève la température du creuset jusqu'au rouge blanc, ne dépassant pas 1000 degrés ou la fusion de l'argent : le persulfure est décomposé, et le soufre qui se dégage réagit sur la matière superposée. Le maximum d'esset est atteint au bout de quinze à vingt minutes, et il ne faut pas dépasser cette limite de durée de l'action calorifique. On peut également mélanger les composés de chaux avec 1/4 ou 1/8 du poids de persulfure de potassium pulvérisé. Avec le carbonate de chaux, on obtient une masse offrant des teintes mélangées, mais où se trouvent des parties lumineuses vertes trèsbrillantes; avec des coquilles d'huitres préalablement calcinées on a la plupart du temps des teintes vertes très-vives. La couleur de la lumière émise est analogue à celle que donne la matière phosphorescente préparée avec le soufre et certains carbonates de chaux, tels que le carbonate provenant de la chaux d'arragonite fibreuse

On obtient quelquesois lors de la calcination des coquilles avec le persulture de potassium, ou bien dans certaines circonstances que je n'ai pas encore pu bien préciser en

agissant avec le persulfure de potassium et la chaux, une émission de lumière bleu-indigo indiquant la production d'un phosphore particulier que l'on n'obtient que par ce moyen; on trouve en esset, comme on le verra plus loin, que certains rayons du spectre agissent sur lui d'une manière spéciale. Ce phosphore présente un état physique particulier que l'on peut obtenir aussi, mais temporairement, en maintenant entre 200 et 300 degrés le phosphore lumineux vert préparé par l'action du persulsure de potassium sur les coquilles d'huîtres, ou bien le phosphore lumineux vert-bleuâtre produit en saisant réagir le sousre sur le carbonate formé au moyen du nitrate provenant de la craie calcinée et du carbonate d'ammoniaque.

Réduction du sulfate de chaux par le charbon. L'action du charbon sur le sulfate de chaux à une température élevée donne, comme on le sait, des sulfures de calcium et en presque totalité du monosulfure phosphorescent si la température est suffisamment élevée et prolongée; mais l'effet produit varie autant qu'en faisant usage des procédés de préparation décrits plus haut, et suivant l'origine du sulfate, ainsi que son état moléculaire, on peut avoir la plupart des nuances indiquées précédemment. Pour faire cette préparation, on mélange intimement du sulfate réduit en poudre très-ténue ou bien précipité, avec 17 p. 100 de noir de fumée, et on porte la température de la masse au rouge blanc pendant une demi-heure; une durée beaucoup plus grande anéantirait tout pouvoir de phosphorescence dans la masse de sulfure. On a eu ainsi les résultats suivants:

| MODE DE PRÉPAR. DU SULFATE DE CHAUX<br>mélangé au charbon.                                             | TEIRTE DE LA LUMIÈRE ÉMISE<br>après l'insolation. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Chaux ordinaire attaquée par l'a-<br>cide sulfurique monohydraté; le<br>résidu est lavé, puis desséché | Jaune orangé.                                     |
| Chlorure de calcium cristallisé du commerce et sulfate de soude; le précipité est desséché             | Jaune orangé.                                     |
| Nitrate de chaux provenant de la chaux d'arragonite sibreuse et sul-sate de soude                      | Verdåtre faible, avec quelq. points               |
| Sulfate de chaux cristallisé en petites<br>aiguilles et provenant de la dis-                           | verts plus lumineux.                              |
| solution du bisulfate obtenu avec<br>la chaux du commerce<br>Plâtre déshydraté ou hydraté              | Violette.<br>Masse à peine lumineuse.             |

Ainsi, par ce mode de préparation, l'état moléculaire du sulfate a une influence aussi grande qu'en faisant usage du carbonate ou de la chaux attaquée par le soufre.

On peut obtenir également du sulfure de calcium phosphorescent en employant des cristaux de gypse (cristallisé en fer de lance, ou en cristaux trapéziens blancs ou colorés, etc.) brisés en fragments de 2 à 3 centimètres de longueur sur autant de largeur et de 2 à 3 millimètres d'épaisseur. On place alors 20 à 25 grammes de ces fragmens dans un creuset, on les entoure de charbon pulvérisé, puis on les soumet à la calcination au rouge blanc pendant vingt minutes; on retire alors du creuset le sulfate transformé en partie en sulfure, et ce dernier conserve la texture du gypse et se détache par lamelles: ce sont ces lamelles que l'on soumet à l'action du rayonnement lumineux. On reconnaît alors qu'avec les différents gypses et même avec les diverses parties d'un même échantillon, en élevant la température au même degré et avec la même durée de l'action calori-

tique, les effets de phosphorescence produits ne sont pu uniformes. Les lamelles ne brillent souvent pas de la même teinte dans toute leur étendue : souvent on observe de teintes jaunâtres et verdâtres; d'autres fois bleuâtres et même violettes. Je n'ai pu reconnaître exactement les conditions nécessaires pour avoir avec du sulfate de chaux cristallisé des nuances déterminées et uniformes; cependant il m'a semblé que les teintes bleuâtres correspondaient à une moindre élévation de température et à une moindre durée de l'action calorifique. Quant aux teintes jaunes-orangées, on ne les a pas observées de cette manière, si ce n'est accidentellement.

Si l'on calcine simplement des coquilles d'huîtres dans un creuset porté à la température rouge-blanc pendant trois quarts d'heure environ, on trouve après le refroidissement que les coquilles sont phosphorescentes; elles doivent cette propriété à une petite quantité de sulfure provenant de la réduction du sulfate par le charbon qui se forme lors de la décomposition des matières organiques. Les teintes que l'on observe sont bleues-verdâtres claires, ou bien rouge-orangé; souvent une même coquille présente d'un côté cette dernière nuance et de l'autre la nuance verdâtre.

En somme, les préparations diverses de sulfure de calcium donnent le plus souvent des nuances jaune-orangé ou vert-bleuâtre; mais on en peut produire d'autres en se plaçant dans les conditions spécifiées précédemment. Voici celles qui peuvent servir de type et qui scront étudiées plus loin a vec le spectre solaire :

| NUMÉROS<br>'ordre des<br>préparat. | TEINTE DE LA LUMIÈRE<br>émise par les sulfures de<br>calcium par phosphorescence. | MODE DE PRÉPARATION.                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ı                                  | Rouge orangé                                                                      | Quelques parties provenant de co-<br>quilles d'hultres calcinées simple-<br>ment.                                                                                                                                         |
| 2                                  | Jaune                                                                             | Action du soufre sur le spath d'Is-<br>lande (voir page 35) [1].                                                                                                                                                          |
| 3                                  | Vert                                                                              | Action du soufre sur l'arragonite (voir page 36).                                                                                                                                                                         |
| 4                                  | Vert (lumière vive)                                                               | Action du soufre sur certains carbo-<br>nates de chaux précipités (2).                                                                                                                                                    |
| 4 bis.                             | Vert                                                                              | Action du persulfure de potassium sur le carbonate de chaux et sur les coquilles calcinées; action du soufre sur le carbonate de chaux précipité du nitrate fait avec la chaux de craie et le carbonate d'ammoniaque (3). |
| 5                                  | Bleu indigo                                                                       | Action du persulfure de potassium sur les coquilles d'huîtres et sur la chaux dans plusieurs circonstances                                                                                                                |
| 6                                  | Violet                                                                            | Action du soufre sur le carbonate de chaux préparé par l'eau de chaux et l'ac. carbonique (voir page 39).                                                                                                                 |

- (1) Pour avoir ce phosphore jaune bien lumineux, il est préférable le calciner une première fois au rouge blanc le spath d'Islande pulvérisé tvec moitié de son poids de sleur de sousre pendant une demi-heure; puis le broyer la masse et de la calciner une seconde sois avec la même quantité de sousre.
- (2) Le carbonate qui donne de très-beaux effets a été préparé avec le nitrate provenant de la chaux d'arragonite sibreuse. Il y en a d'autres qui conduisent au même résultat.
- (3) Les deux préparations indiquées pour le phosphore n° 4 bis ne donnent pas des masses aussi lumineuses; la première donne de trèsbelles nuances vertes, la seconde une masse légèrement bleuâtre, d'une intensité beaucoup plus faible; mais l'une et l'autre portées à 200° environ donnent temporairement une émission de lumière indigo, et se comportent, tant que cette température se maintient, comme le phosphore indiqué n° 5, et qu'il est difficile d'obtenir avec certitude.

uniformes. Les lamelles ne brillent souvent pas de la même teinte dans toute leur étendue : souvent on observe de teintes jaunâtres et verdâtres; d'autres fois bleuâtres et même violettes. Je n'ai pu reconnaître exactement les conditions nécessaires pour avoir avec du sulfate de chaux cristallisé des nuances déterminées et uniformes; cependant il m'a semblé que les teintes bleuâtres correspondaient à une moindre élévation de température et à une moindre durée de l'action calorifique. Quant aux teintes jaunes-orangées, on ne les a pas observées de cette manière, si ce n'est accidentellement.

Si l'on calcine simplement des coquilles d'huîtres dans un creuset porté à la température rouge-blanc pendant trois quarts d'heure environ, on trouve après le refroidissement que les coquilles sont phosphorescentes; elles doivent cette propriété à une petite quantité de sulfure provenant de la réduction du sulfate par le charbon qui se forme lors de la décomposition des matières organiques. Les teintes que l'on observe sont bleues-verdâtres claires, ou bien rouge-orangé; souvent une même coquille présente d'un côté cette dernière nuance et de l'autre la nuance verdâtre.

En somme, les préparations diverses de sulfure de calcium donnent le plus souvent des nuances jaune-orangé ou vert-bleuâtre; mais on en peut produire d'autres en se plaçant dans les conditions spécifiées précédemment. Voici celles qui peuvent servir de type et qui seront étudiées plus loin a vec le spectre solaire :

| numéros<br>d'ordre des<br>préparat. | TEINTE DE LA LUMIÈRE<br>émise par les sulfures de<br>calcium par phosphorescence. | MODE DE PRÉPARATION.                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Rouge orangé                                                                      | Quelques parties provenant de co-<br>quilles d'hultres calcinées simple-<br>ment.                                                                                                                                         |
| 2                                   | Jaune                                                                             | Action du soufre sur le spath d'Is-<br>lande (voir page 35) [1].                                                                                                                                                          |
| 3                                   | Vert                                                                              | Action du soufre sur l'arragonite (voir page 36).                                                                                                                                                                         |
| 4                                   | Vert (lumière vive)                                                               | Action du soufre sur certains carbo-<br>nates de chaux précipités (2).                                                                                                                                                    |
| 4 bis.                              | Vert                                                                              | Action du persulfure de potassium sur le carbonate de chaux et sur les coquilles calcinées; action du soufre sur le carbonate de chaux précipité du nitrate sait avec la chaux de craie et le carbonate d'ammoniaque (3). |
| 5                                   | Bleu indigo                                                                       | Action du persulfure de potassium sur les coquilles d'huitres et sur la chaux dans plusieurs circonstances                                                                                                                |
| 6                                   | Violet                                                                            | Action du soufre sur le carbonate de chaux préparé par l'eau de chaux et l'ac. carbonique (voir page 39).                                                                                                                 |

- (1) Pour avoir ce phosphore jaune bien lumineux, il est préférable de calciner une première fois au rouge blanc le spath d'Islande pulvérisé avec moitié de son poids de seur de sousre pendant une demi-heure; puis de broyer la masse et de la calciner une seconde sois avec la même quantité de sousre.
- (2) Le carbonate qui donne de très-beaux effets a été préparé avec le nitrate provenant de la chaux d'arragonite sibreuse. Il y en a d'autres qui conduisent au même résultat.
- (3) Les deux préparations indiquées pour le phosphore n° 4 bis ne donnent pas des masses aussi lumineuses; la première donne de trèsbelles nuances vertes, la seconde une masse légèrement bleuâtre, d'une intensité beaucoup plus faible; mais l'une et l'autre portées à 200° environ donnent temporairement une émission de lumière indigo, et se comportent, tant que cette température se maintient, comme le phosphore indiqué n° 5, et qu'il est difficile d'obtenir avec certitude.

tique, les essets de phosphorescence produits ne sont pur uniformes. Les lamelles ne brillent souvent pas de la même teinte dans toute leur étendue : souvent on observe des teintes jaunâtres et verdâtres; d'autres sois bleuâtres et même violettes. Je n'ai pu reconnaître exactement les conditions nécessaires pour avoir avec du sulfate de chaux cristallisé des nuances déterminées et uniformes; cependant il m'a semblé que les teintes bleuâtres correspondaient à une moindre élévation de température et à une moindre durée de l'action calorisique. Quant aux teintes jaunes-orangées, on ne les a pas observées de cette manière, si ce n'est accidentellement.

Si l'on calcine simplement des coquilles d'huîtres dans un creuset porté à la température rouge-blanc pendant trois quarts d'heure environ, on trouve après le refroidissement que les coquilles sont phosphorescentes; elles doivent cette propriété à une petite quantité de sulfure provenant de la réduction du sulfate par le charbon qui se forme lors de la décomposition des matières organiques. Les teintes que l'on observe sont bleues-verdâtres claires, ou bien rouge-orangé; souvent une même coquille présente d'un côté cette dernière nuance et de l'autre la nuance verdâtre.

En somme, les préparations diverses de sulfure de calcium donnent le plus souvent des nuances jaune-orangé ou vert-bleuâtre; mais on en peut produire d'autres en se plaçant dans les conditions spécifiées précédemment. Voici celles qui peuvent servir de type et qui scront étudiées plus loin avec le spectre solaire :

| numéros<br>d'ordre des<br>préparat. | TEINTE DE LA LUMIÈRE<br>émise per les sulfures de<br>calcium par phosphorescence. | MODE DE PRÉPARATION.                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·I                                  | Rouge orangé                                                                      | Quelques parties provenant de co-<br>quilles d'hultres calcinées simple-<br>ment.                                                                                                                                         |
| 2                                   | Jaune                                                                             | Action du soufre sur le spath d'Is-<br>lande ( <i>voir</i> page 35) [1].                                                                                                                                                  |
| 3                                   | Vert                                                                              | Action du soufre sur l'arragonite (voir page 36).                                                                                                                                                                         |
| 4                                   | Vert (lumière vive)                                                               | Action du soufre sur certains carbo-<br>nates de chaux précipités (2).                                                                                                                                                    |
| 4 bis.                              | Vert                                                                              | Action du persulfure de potassium sur le carbonate de chaux et sur les coquilles calcinées; action du soufre sur le carbonate de chaux précipité du nitrate sait avec la chaux de craie et le carbonate d'ammoniaque (3). |
| 5                                   | Bleu indigo                                                                       | Action du persulfure de potassium sur les coquilles d'huîtres et sur la chaux dans plusieurs circonstances                                                                                                                |
| 6                                   | Violet                                                                            | Action du sousre sur le carbonate de chaux préparé par l'eau de chaux et l'ac. carbonique (voir page 39).                                                                                                                 |

- (1) Pour avoir ce phosphore jaune bien lumineux, il est préférable de calciner une première sois au rouge blanc le spath d'Islande pulvérisé avec moîtié de son poids de sleur de sousre pendant une demi-heure; puis de broyer la masse et de la calciner une seconde sois avec la même quantité de sousre.
- (2) Le carbonate qui donne de très-beaux effets a été préparé avec le nitrate provenant de la chaux d'arragonite sibreuse. Il y en a d'autres qui conduisent au même résultat.
- (3) Les deux préparations indiquées pour le phosphore n° 4 bis ne donnent pas des masses aussi lumineuses; la première donne de trèsbelles nuances vertes, la seconde une masse légèrement bleuâtre, d'une intensité beaucoup plus faible; mais l'une et l'autre portées à 200° environ donnent temporairement une émission de lumière indigo, et se comportent, tant que cette température se maintient, comme le phosphore indiqué n° 5, et qu'il est difficile d'obtenir avec certitude.

## Sulfures de strontium.

Les sulfures de strontium lumineux peuvent être obtenus, comme ceux de calcium, soit : 1º par l'action directe du sonfre sur l'oxyde et les carbonates, oxalates, nitrates, acétates de strontiane, etc.; 2º par celle des sulfures; 3º par la réduction du sulfate de strontiane à l'aide du charbon. On trouve avec cette base les mêmes essets qu'avec la chaux, si ce n'est que les nuances vertes et bleues sont plus sréquentes, et les nuances jaunes et rouges très-rares; mais l'état moléculaire des matières sur lesquelles on fait réagir le soufre ou le charbon a une influence aussi grande sur l'effet produit que lorsqu'il s'agit des composés de calcium. En général, avec ces corps, il faut une moindre élévation de température pour obtenir des masses lumineuses qu'en se servant de composés à base de chaux; d'un autre côté, une durée plus grande de l'action calorifique que celle qui est nécessaire pour la préparation de la substance phosphorescente ne détruit pas la phosphorescence, ainsi que cela se voit en opérant avec la chaux. Ces motifs font que ces phosphores sont préparés avec plus de certitude que ceux dont il a été question plus haut. Il est probable que si l'on opérait avec dissérents carbonates et sulfates de strontiane naturel, on obtiendrait des dissérences du même ordre qu'avec ceux de chaux; mais la plupart des composés de strontium dont j'ai fait usage sont préparés à l'aide du sulfate de strontiane naturel.

J'ai réuni dans le tableau suivant les essets obtenus dans les dissérentes réactions donnant le sulfure de strontium phosphorescent. La température rouge-blanc donnée par un sourneau ordinaire de laboratoire alimenté au charbon de bois et ne dépassant par la susion de l'or et de l'argent est sussiante, ainsi qu'une durée de vingt minutes de l'action calorisique:

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wytes i guudg de la jumière solaife ou pinuser                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action du soufre sur la strontiane caustique pulvérisée.                                                  | Strontiane mélangée avec moitié de son poids de soufre. Température inférieure à 500° et maintenue seulement pendant un temps suffisant pour que l'excès de soufre soit chassé.  Id. porté à la températ. rouge-blanc pendant vingt minutes.  Le carbonate de strontiane obtenu par l'eau de strontiane et l'acide carbonique. La masse placée dans un creuset. | Janne, légèrement rosé. Violette, teinte très-vive. Teinte verte-jaunatre au centre, et bleue claire avec les parties touchant                                  |
| Action du soufre sur le carbonate de stron-                                                               | Id. dans un large têt en couche mince.  Le carbonate obtenu par le chlorure de strontium et les carbonates d'ammoniaque ou de soude (bi-carbonate ou sous-carbonate) à 100 degrés.                                                                                                                                                                              | Bleve claire, tointe très-bolle.<br>Teintes verdaires au centre et bleuatres contre les bords du creuset.                                                       |
| (33 pour 100 de soufre.)                                                                                  | Le carbonate obtenu par le nitrate de strontiane et le carbonate d'ammoniaque à 100 degrés.  Le carbonate obtenu par le nitrate et les carbonates de soude (sous-carbonate ou bi-carbonate) à 100 degrés.  Le carbonate obtenu par l'acétate et les carbonates de soude (sous-carbonate ou bi-carbonate) à 100 degrés.                                          | Id. Teinte verte, lumière très-vive. Id.                                                                                                                        |
| Action du soufre sur divers composés.                                                                     | oxal, de potasse.  I du soufre et du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Teinte bleuâtre. Verte-jaunătre. Verte très-brillante.                                                                                                          |
| Act. du sulfured'antim. sur la strontiane anhyd. Réduction du sulfate de strontiane par le noir de fumée. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Teinte rouge-brique, lumière faible.  Bleue elaire.  La masse est verdétre au centre et légèr.  jaunatre près des bords du creuset.  Verte légèrement bleudtre. |

On reconnaît à l'inspection de ce tableau qu'avec la strontiane anhydre la température a une influence sur la préparation, puisque au-dessous de 500 degrés la masse présente une lumière jaune, et au-dessus une teinte violette d'une grande pureté, et cela quelle que soit la durée de l'action calorisique.

Avec le soufre et le carbonate de strontiane, préparé avec l'acétate ou le nitrate et le carbonate de soude, on a une masse lumineuse verte très-remarquable et qui est le plus beau phosphore que l'on puisse obtenir avec les composés de strontium. Ce phosphore présente une particularité assez curieuse; si la durée de la préparation n'est que de vingt minutes environ et ne dépasse pas le degré indiqué plus haut, la masse a une couleur propre légèrement jaunesoufre; en même temps, comme on le verra dans le paragraphe suivant, elle est douée d'une fluorescence très-vive de même nuance; si on prolonge beaucoup la calcination, et que la température soit très-elevée, la couleur propre diminue de plus en plus, et la matière tend à devenir blanche, sans que la lumière émise par phosphorescence change de teinte; elle diminue seulement d'intensité. Souvent, pour avoir ce beau phosphore très-lumineux, il faut calciner une deuxième fois et même une troisième fois la matière après l'avoir pulvérisée, mais sans ajouter de soufre; par ce moyen on a même une plus grande homogénéité dans la teinte de la lumière émise par phosphorescence.

L'action de l'air extérieur modifie le sulfure de strontium phosphorescent au moment de sa préparation et lui donne une teinte bleue claire, comme lorsqu'on calcine des sulfates naturels avec le charbon; ainsi en plaçant certains carbonates indiqués plus haut dans un large têt, la masse offre la propriété dont il s'agit. Il se produit peut-être dans ce cas une autre combinaison que le monosulfure de strontium.

L'action des sulsures tels qu'un courant d'hydregène sul-

furé ou de vapeur de sulfure de carbone sur la strontiancet sur le carbonate, ainsi que celle des sulfures de potassium, de cuivre, de zinc, etc., donne lieu à des masses lumineuses jaunâtres et verdâtres qui n'ont rien de particulier et n'offrent pas beaucoup de régularité; le sulfure d'antimoine donne lieu au contraire à un phosphore lumineux rouge brique, qui est dû probablement à un antimonio-sulfure obtenu dans les conditions indiquées plus haut.

Une observation assez intéressante à faire quand on étudie l'action de la lumière sur les dissérentes préparations de sulfures de strontium, c'est que, préparées de manière à ce qu'elles donnent leur maximum de lumière, il semble que la couleur propre de la substance phosphorescente vue par diffusion à la lumière du jour soit analogue ou rappelle, quoique à un faible degré, la lucur qu'elle émet par phosphorescence ou par vibrations propres à l'obscurité après l'action préalable de la lumière solaire ou dissuse. Quoique ce rapprochement ne puisse être fait qu'avec les composés phosphorescents du strontium, et qu'on n'observe qu'accidentellement quelques résultats analogues avec les composés du barium et du calcium, cependant il est à signaler, car il semble indiquer une disposition des molécules à produire un esset lumineux déterminé soit par dissussion, soit par phosphorescence ou vibrations propres.

En résumé, les principales préparations de sulfures de strontium servant de type sont les suivantes:

|                                                                                                                                                   | belles.                                                                       | Les préparations 3 et 6 sont les plus belles.                                       | Las pre                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Action du soufre sur la strontiane anhydre (au-dessus de 500 degrés).                                                                             | Légèrement violacée.                                                          | Violette.                                                                           | <b></b>                                |
| Réduction des cristaux de sulfate de strontiane par le charbon.                                                                                   | Blanche.                                                                      | Bleue claire.                                                                       | <i>5</i> 1                             |
| Action du soufre sur le carbonate, dans un large têt (voir page 47).                                                                              | Blanche.                                                                      | Bleue claire.                                                                       | خند -                                  |
| Action du soufre sur certains carbonates de strontiane (voir page 47), ou bien réduction du sulfate de strontiane précipité par le noir de fumée. | Jaune soufre.                                                                 | Verte jaune, trbeau phosph.                                                         | ω                                      |
| Action du soufre sur la strontiane (au-dessous de 500 de-<br>grés, action de courte durée): .                                                     | Brune.                                                                        | Jaune légèrement rosée.                                                             | ند                                     |
| Action du sulfure d'antimoine sur la strontiane anhydre.                                                                                          | Rouge brique.                                                                 | Rouge orangée.                                                                      | •                                      |
| HODE DE PRÉPARATION.                                                                                                                              | COULEUR<br>propre de la matière vue pér<br>diffusion<br>à la lumière diffuse. | COULEUR<br>de la lumière émise par le sulfure<br>de strontium<br>après l'insolation | NUMEROS<br>d'ordre<br>des<br>préparat. |

## Sulfures de barium.

Les sulfures de barium présentent dans certains cas, comme les sulfures de calcium et de strontium, des phénomènes de phosphorescence très-remarquables. Cependant, pour obtenir des masses bien lumineuses, il faut, en général, une température plus élevée et plus soutenue que pour les autres composés; tel est l'esset produit lors de la réduction du sulfate de baryte naturel par le charbon, c'est-à-dire lors de la réaction qui donne lieu au phosphore, anciennement connu sous le nom de phosphore de Bologne; d'un autre côté, toutes les masses obtenues ne sont pas lumineuses, comme lorsqu'il s'agit des sulfures de strontium. Les différents composés du barium proviennent en général de la réduction du sulfate de baryte naturel par le charbon, et de la décomposition du sulfure obtenu. Toutes les préparations que j'ai pu faire ne m'ont donné que des teintes variables du rouge orangé au vert, et aucune nuance bleue et violette comme avec la strontiane et la chaux. La température du fourneau alimenté au charbon de bois est suffisante, surtout pour la réaction du soufre et des carbonates, et le temps de l'action calorifique doit varier entre trente et quarante-cinq minutes pour avoir le maximum d'esset. On peut réunir dans le tableau suivant l'indication des principaux effets observés:

|    |                                                                | MODE DE PRÉPARATION.                                                                                                                                                                                                                       | TEINTE DE LA LUMIÈRE ÉMISE<br>par phosphorosconce.                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Action du soufre<br>sur la baryte caustique<br>ou délitée.     | Baryte pulvérisée et tamisée et 31,5 pour 100 de sleur de soutre. Jaune                                                                                                                                                                    | Jaune.                                                                                                                                               |
|    |                                                                | Carbonale de baryte obtenu par l'oau de baryte et l'ac. carboniq. Acétate de baryte et bi-carbonate de soude à 100 degrés dans                                                                                                             | debaryte et l'ac. carboniq. Jaune d'or, parties orangées contre le creuset.                                                                          |
|    | Action du soufre sur le                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | Jaune d'or à la partic centrale ; orangée contre                                                                                                     |
|    | curbonate do baryte                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | le creuset (lumière vive).                                                                                                                           |
|    | préparé comme il est                                           | Id. dans un large têt                                                                                                                                                                                                                      | Rouge orangée.                                                                                                                                       |
|    | dit ci-contre.                                                 | Acciate d: baryte et carbonate d'ammoniaque à 100 degrés                                                                                                                                                                                   | d'ammoniaque à 100 degrés Jaune orangée. Matière moins lumineuse que                                                                                 |
| ,  | (25 pour 100 de fleur de                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | les deux précédentes.                                                                                                                                |
| 52 | soufre.)                                                       | Nitrate de baryte et bicarbonate de soude à 100 degrés                                                                                                                                                                                     | Jaune et quelques parties jaunes verdâtres.<br>Verte jaunâtre, lumière vive.                                                                         |
| 1  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            | Verte jaunatre, plus jaunatre que le précédent                                                                                                       |
|    | Action du soufre sur l'o                                       | Action du soufre sur l'oxalate et sur l'acétate de baryte                                                                                                                                                                                  | Jaune, lumière peu intense.                                                                                                                          |
|    | Produit de la réaction d                                       | Produit de la réaction de l'azotate de baryte et de soufre, porté au rougeJaune orangée, avec parties plus rougeâ                                                                                                                          | Jaune orangée, avec parties plus rongeâtres.                                                                                                         |
|    | Le sulfure de bariam cr                                        | Le sulfure de bariam cristallisé, puis porté au rouge dans un creuset                                                                                                                                                                      | Nuances diverses jaunes, orangées et vertes.                                                                                                         |
|    | Id. pu                                                         | pulverise de nouveau, apres une seconde calcination                                                                                                                                                                                        | Jaune d'or.<br>Jaune orangée et parties rouges orangées.                                                                                             |
|    | harvienar le charhon                                           | stique et l'acide sulfurique                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
|    | [10 à 15 p. 100 de noir                                        | monohydraté; puis lavé et desséché et le sulfate de soude Sulfate de baryte par le chlorure de harium et le sulfate de soude                                                                                                               | Verte jaunâtre, saible phosphorescence. Verte jaunâtre; saible phosphorescence.                                                                      |
|    | de tamée (1)] (                                                | Hyposulfate de baryte                                                                                                                                                                                                                      | Verte jaunâtre, lumière faible.                                                                                                                      |
|    | (1) Pour obtenir le phosphoi<br>de celle qui consiste à mélanz | (1) Pour obtenir le phosphore de Bologne, au lieu d'employer la méthode de préparation du sulfure de barium, appei<br>de celle qui consiste à mélanzer du noir de fumée et du sulfate de baryte, laquelle m'a donné de meilleurs résultats | de préparation du sulfure de barium, appelée méthode de Margraff, j'ai préféré faire us <sub>age</sub><br>laquelle m'a donné de meilleurs résultats. |

<sup>&</sup>lt;del>\$</del> /

On reconnaît encore ici l'influence de l'état moléculaire du composé métallique, mais peut-être avec moins de netteté qu'avec les composés de calcium, car les teintes de la lumière émise par phosphorescence sont moins variables. Cependant, on peut voir que le chlorure donne un carbonate qui permet d'obtenir un phosphore lumineux vert, tandis que le nitrate et l'acétate ne présentent que les nuances jaunes et orangées. Il est à noter que les chlorures de calcium et de strontium tendent à donner des teintes bleuâtres et violettes, tandis que celui de barium permet d'obtenir une couleur verte; d'un autre côté les nitrates et acétates de baryte ont donné des carbonates qui conduisent à des masses phosphorescentes de sulfures de barium jaune et orangé, tandis que les combinaisons analogues de calcium et de strontium donnent des masses phosphorescentes vertes très-lumineuses.

L'influence de l'air à une température élevée se fait également sentir sur le sulfure de barium comme sur les sulfures de strontium et de calcium, et, dans ce cas, la masse donne lieu, après l'insolation, à une émission de lumière d'une teinte orangée plus rouge que celle obtenue sans l'intervention de l'air; tel est l'effet que l'on obtient en calcinant les matières dans un large têt.

On a fait agir sur la baryte, sur le oarbonate et sur dissérents composés du barium, l'hydrogène sulfuré, la vapeur de sulfure de carbone et divers sulfures, et l'on n'a obtenu que des masses inégalement lumineuses jaunâtres et verdâtres et peu homogènes; je n'ai donc pas cru devoir rapporter ici les résultats des expériences.

En somme, les préparations suivantes peuvent servir de types dans l'étude de l'action de la lumière sur les sulfures de barium, et surtout les nos 2 et 4 qui offrent une émission de lumière d'une grande vivacité dans les premiers instants qui suivent l'action lumineuse :

|                                              | and the second section of the section of the |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMÉROS<br>d'ordre<br>des prépa-<br>rations. | COULEUR<br>de la lumière émise par les<br>sulfores de bariom<br>après l'insolation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MODE DE PRÉPARAȚION.                                                                                                                                                                                              |
| 1                                            | Rouge orangée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Parties provenant de l'action du soufre sur le carbonate de baryte obtenu par l'eau de baryte et l'acide carbonique.  Quelques parties provenant de la réduction du sulfate de baryte cristallisé par le charbon. |
| 2                                            | Jaune d'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réaction du soufre et du carbonate de<br>baryte obtenu par l'acétate et le bi-<br>carbonate de soude.<br>Réduction du sulfate de baryte cris-<br>tallisé par le charbon.                                          |
| 3                                            | Jaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Action du soufre sur la baryte.                                                                                                                                                                                   |
| 4                                            | Verte légèrement jau-<br>nâtre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Action du soufre sur le carbonate de haryte obtenu par le chlorure de barium et le carbonate de soude ou d'ammoniaque.                                                                                            |

J'ai préparé des sulfures d'aluminium, de magnésium et de métaux alcalins, sans pouvoir obtenir aucun composé phosphorescent.

Le sélénium étant l'analogue du soufre, j'ai pu, en faisant réagir directement ce métalloïde sur la strontiane, obtenir un séléniure lumineux avec une belle teinte verte analogue à celle que donne le sulfure obtenu au moyen du carbonate de la même base. Si l'on pouvait disposer d'une certaine quantité de sélénium, on obtiendrait sans doute des matières phosphorescentes analogues aux sulfures.

Les cyanures des métaux alcalino-terreux sont phosphorescents, mais à un moindre degré que les sulfures. Si l'on mélange, par exemple, à une dissolution de nitrate de chaux une solution de cyanure simple de potassium, on obtient un précipité qui, lavé et desséché, est phosphorescent par insolation avec une teinte légèrement verdatre. Ces composés permettent de montrer, comme les sulfures, que leur arrangement moléculaire exerce une grande influence sur les résultats observés: en effet, si l'on prépare directement du nitrate de chaux avec un poids déterminé de spath, puis avec la même quantité d'arragonite, en précipitant les deux dissolutions par du cyanure de potassium, et en faisant dessécher les précipités, celui qui est obtenu avec l'arragonite est beaucoup plus lumineux que l'autre, quoique la teinte de la lumière émise paraisse peu différente.

Lorsqu'on a préparé des sulfures phosphorescents, ils conservent la faculté d'être impressionnés par le rayonnement tant qu'ils ne sont pas altérés; mais si on les abandonne à l'air humide, ils ne tardent pas à perdre peu à peu toute leur action. Pour les conserver intacts, il suffit de les enfermer dans des tubes de verre scellés à la lampe; j'en ai qui n'ont pas perdu leur impressionnabilité depuis seize ans. Lorsque les substances préparées sortent du creuset avec une certaine compacité, comme lorsqu'il s'agit des préparations de sulfures de strontium et de barium, il y-a avantage à laisser la matière concassée en fragments dans l'intérieur des tubes, et non pas à la broyer, car la cassure naturelle donne toujours une surface plus brillante que les cassures que fait naître la pulvérisation; mais dans ce dernier cas, quoique la lumière émise soit moins vive, sa teinte est la même qu'avec les fragments. On doit faire remarquer encore que les phosphores renfermés dans les tubes émettant toujours de la lumière, même quand les tubes sont vides, il est évident que c'est en vertu d'une action physique, et non pas d'une combustion lente du corps, que cet effet se produit.

D'après les détails dans lesquels je suis entré, il me paraît probable que plusieurs des dissérences observées dans la manière dont les substances phosphorescentes se comportent par rapport au rayonnement lumineux tiennent,

dans certains cas, à la composition chimique des matières, dans d'autres à leur état moléculaire, puisque dans les mêmes circonstances de production de ces corps et à égalité de température, suivant que l'on a fait usage d'un chlorure ou d'un nitrate, ou bien suivant l'origine primitive de la chaux, ainsi qu'on l'a dit à propos des sulfures de calcium, les essets varient; il est vrai que dans quelques cas des combinaisons dissérentes peuvent se produire et luisent d'une manière particulière, comme je l'ai signalé précédemment, mais dans d'autres, comme lorsqu'on opère avec les carbonates de chaux, ou lorsque l'on réduit les sulsates des métaux alcalino-terreux, je ne pense pas que cet effet ait lieu. On doit remarquer que les matières phosphorescentes ·formées sont presque toujours des mélanges, mais comme ce sont les sulsures des métaux dont j'ai parlé qui présentent les effets lumineux par phosphorescence au plus haut degré, et que la préparation de ces matières doit être faite par la voie sèche, on est forcé d'avoir recours à ce mode de préparation : d'un autre côté, je me suis assuré que des mélanges de corps étrangers, de matières colorantes, etc., ne changent pas la couleur de la lumière émise par un corps après l'insolation.

Quand on voit des minéraux tels que le diamant, le spath fluor, présenter des différences très-grandes dans l'intensité comme dans la couleur de la lumière émise, et cela probablement en vertu d'états moléculaires différents, on est porté à croire que les mêmes causes peuvent amener les mêmes effets quand il s'agit de substances qui, bien que d'une composition très-complexe, sont si éminemment impressionnables. Quelle est la cause de cette différence? tient-elle à la disposition des molécules, à leur distance? Il est impossible de répondre actuellement à cette question : on peut dire seulement, d'après les observations faites sur le carbonate de chaux, que la cause en vertu de laquelle les corps émettent des lumières différentes, c'est-à-dire en

vertu de laquelle les molécules peuvent vibrer disséremment après l'action préalable de la lumière, paraît être autre que celle d'où dépend, dans un même corps, l'état cristallin dissérent.'

## SECONDE PARTIE.

ACTION DE LA LUMIÈRE SUR LES CORPS PHOSPHORESCENTS.

§ I. — Action des rayons de diverse réfrangibilité sur les substances phosphorescentes à la température ordinaire.

L'action des rayons de diverse réfrangibilité sur les substances phosphorescentes donne lieu à des effets très-remarquables sur lesquels j'ai déjà appelé l'attention, mais qui seront mieux définis lorsque l'on aura vu comment se comportent les différentes substances dont on vient d'indiquer la préparation.

On sait, comme on l'a déjà reconnu (voir page 14), que les corps phosphorescents après l'action du rayonnement sont excités par les rayons les plus réfrangibles du spectre lumineux, ou par les rayons violets; dans les travaux que j'ai déjà rappelés, j'ai fait voir qu'en général la portion du rayonnement solaire qui excite la phosphorescence a une réfrangibilité plus grande que celle des rayons violets et qu'elle est en partie située au dehors du spectre visible; mais chaque matière et, pour ainsi dire, chaque préparation est impressionnable entre des limites différentes de réfrangibilité. Pour le reconnaître, il suffit de prendre un fragment d'une matière très-phosphorescente, de le promener dans l'étendue d'un spectre très-concentré produit dans une chambre noire, puis d'examiner dans chacune de ses positions l'action lumineuse qui suit celle du rayonnement.

Ce mode d'expérimentation ne donnerait pas une détermination exacte des parties où les effets de lumière se produisent; je me suis servi alors d'un procédé dont j'ai fait usage dans mes recherches antérieures et qui est principalement applicable aux différents sulfures: il consiste à réduire en poudre fine les substances phosphorescentes et à faire tomber cette poudre à l'aide d'un tamis de soie sur un carton enduit d'une très-légère couche de gomme arabique. Au bout de peu de temps la matière est sèche, et l'on a une surface homogène qui est phosphorescente et qui peut servir aux expériences sur les actions du spectre; elle conserve mème pendant longtemps cette propriété, car la gomme qui entoure le sulfure empèche ce dernier de s'altérer à l'air humide. Cette surface n'est pas aussi lumineuse que les substances en masse; cela tient à l'état de division des parties: mais en ayant soin d'opérer après que l'on est resté quelque temps dans l'obscurité, les effets lumineux sont suffisamment nets.

Pour agir avec un spectre lumineux, il faut que celui-ci ait une intensité suffisante pour permettre de bien apprécier les dissérents essets produits. On reçoit alors un faisceau de rayons solaires sur le miroir d'un héliostat, et on l'introduit dans l'intérieur de la chambre obscure par une ouverture de 1 à 2 millimètres de largeur sur 4 à 5 cențimètres de hauteur; ce faisceau étant reçu sur un prisme de flint blane par exemple, dans la position du minimum de déviation, une lentille de 40 centimètres de foyer est placée de façon à donner un petit spectre très-concentré et très-lumineux, mais présentant nettement les raies noires de Frauenhofer; on peut avoir ainsi un spectre de 5 à 6 millimètres de largeur sur 4 à 5 centimètres de longueur, depuis la raie A du rouge jusqu'à la double raie H de l'extrème violet. C'est avec un spectre de cette étendue que l'on a opéré quand les substances ne sont pas très-phosphorescentes; quand elles sont vivement impressionnables, on peut agrandir le spectre et opérer avec une image prismatique de 8 à 10 centimètres de longueur sur 1 centimètre de largeur.

Le mode d'expérimentation est très-simple : l'observa-

teur, qui s'est tenu à l'obscurité depuis un quart d'heurc ou vingt minutes, ouvre ou ferme lui-même l'ouverture du volet de la chambre noire; il faut qu'il soit placé de façon à ce que, ayant tenu les yeux fermés pendant que le spectre a agi durant l'espace de quelques secondes sur une face enduite de matière phosphorescente, il examine la surface immédiatement après avoir fermé l'ouverture du volet : il voit alors quelles sont les parties qui après l'action du spectre sont devenues lumineuses. S'il veut connaître les espaces lumineux et leur position par rapport aux raies, il marque avec un crayon leurs limites, la position du maximum, etc., puis à la fin de l'expérience il trace également sur le papier la position des raies du spectre lumineux.

D'après ce que l'on a vu pages 14 et 17, il y a trois genres d'effets produits sur les surfaces ainsi enduites de matières lumineuses, et pour bien étudier ces effets il faut opérer avec des sulfures de calcium, de strontium ou de barium, lumineux verts, et préparés avec les carbonates de ces métaux, comme on l'a dit plus haut.

- 1°. On observe, après l'action du rayonnement, que certaines parties sont devenues lumineuses avec une nuance qui est la nuance propre émise par la substance phosphorescente; mais, ainsi qu'en le verra plus loin, les parties du spectre dans lesquelles les effets sont observés varient en général avec les substances, et ne dépassent guère la raie F du bleu en remontant vers le rouge. Ces effets, qui vont en diminuant à mesure que l'on s'éloigne du moment où l'action du rayonnement a eu lieu, et qui dure plusieurs minutes pour certaines matières et plusieurs heures au moins pour d'autres, sont les effets de phosphorescence proprement dits.
- 2°. Si l'on impressionne à la lumière dissuse ou solaire toute la surface et que l'on vienne à y projeter rapidement un spectre très-intense, au bout de plusieurs secondes, en sermant l'ouverture du volet et examinant la sursace, on

Mais c'est ce qui résulte également des effets de phosphorescence ordinaire, sauf lorsque l'on observe les actions des rayons les moins réfrangibles; en effet, dans les rayons rouges par exemple, on observe une émission de lumière de la nuance de celle qui est donnée par la matière lumineuse, verte ou bleue, et par conséquent d'une réfrangibilité plus grande. D'un autre côté, lors de l'action du spectre sur le sulfure de calcium qui luit avec une teinte bleue-violacée, la phosphorescence donne une lumière de même nuance que la partie active du spectre, et la matière offre l'exemple remarquable d'une substance impressionnable dont les vibrations sont pour ainsi dire à l'unisson des vibrations qui l'influencent.

En général une substance phosphorescente émet de la lumière d'une seule teinte, quelle que soit la réfrangibilité des rayons actifs et la couleur de la lumière émise, et, sauf quelques exceptions, ne correspond pas à celle de ces derniers (voir page 14); cependant j'ai trouvé trois préparations qui font exception à cette règle, et qui offrent deux teintes différentes suivant la partie du spectre qui les impressionne :

- 1°. Le sulfure de barium, obtenu lors de la réduction du sulfate de baryte par le noir de fumée (page 54) et phosphorescent jaune orangé, est lumineux jaune par l'action des rayons situés depuis H jusqu'en P; mais lorsque cette même substance est influencée par les rayons violets et bleus indigo de F en H, la teinte émise par la même matière est plus rougeâtre.
- 2°. Le sulfure de calcium lumineux rouge orangé, provenant de la calcination des coquilles d'huîtres, et qui donne une lumière rouge lorsqu'il est impressionné depuis le bleu F jusque bien au delà du violet en O, présente une trace de nuance verte quand la partie active du spectre est prise entre O et P. Avec ce corps, on aurait pu attribuer l'esset produit à un mélange de deux sulsures phosphores-

cents, mais les teintes présentées par la substance précédente et par celle qui suit ne peuvent être attribuées à une action de ce genre.

3°. La matière obtenue dans la réaction du sulfure de potassium sur les coquilles d'huîtres calcinées et sur la chaux dans certaines circonstances (voir page 45), est lumineux violet indigo dans la partie du spectre qui présente la même teinte; mais au delà du violet la couleur émise est bleue. J'insiste sur ce fait remarquable signalé plus haut, car la substance dont il s'agit est le seul corps jusqu'ici dont les vibrations soient à l'unisson de celles des parties actives de la lumière, puisqu'en général les vibrations des corps phosphorescents sont moins rapides ou ont une longueur d'onde plus grande que celle des rayons actifs.

Actuellement, examinons quels sont les essets obtenus quand on opère successivement avec les différentes préparations de sulfures décrites dans le paragraphe précédent et prises comme types. Le mode d'expérimentation a été indiqué plus haut, et on n'y reviendra pas, seulement les essets des rayons agissant pour détruire la phosphorescence n'out été étudiés qu'avec les matières les plus lumineuses, et l'on a admis la même limite extrême du côté du rouge pour tous les composés. Cela n'est peut-être pas rigoureusement exact; mais puisque les trois sulfures de strontium, de barium et de calcium les plus lumineux ont présenté cet esset, il est permis de supposer qu'il a également lieu dans la plupart des cas. Si l'on veut reconnaître nettement cette action des rayons que l'on pourrait nommer rayons négatifs, il suffit, après l'action du spectre, d'élever la température du carton on de la surface enduite de matière phosphorescente, et la partie sur laquelle la destruction de la phosphorescence a en lieu reste obscure, alors que tout autour la surface devient lumineuse par la chaleur.

La Pl. I annexée à ce travail donne la limite des essets de production et de destruction de phosphorescence sur les

sulsures étudiés dans ce Mémoire; mais il y a un point sur lequel on doit encore appeler l'attention avant de donner la description des essets produits : on a supposé qu'à la limite de l'action phosphorogénique les rayons qui agissent pour détruire la lumière avaient leur limite extrême comme plus grande réfrangibilité; mais si cela peut avoir lieu dans quelques cas, le contraire peut se présenter, et c'est ce qui-se manifeste, comme l'indique la sig. 4, relativement au sulfure de barium lumineux vert. Avec cette matière on trouve qu'en opérant de manière à produire la phosphorescence, les rayons actifs s'étendent presque jusqu'en F; mais si l'on impressionne toute la surface et qu'on cherche quelle est l'action destructive exercée par les rayons les moins réfrangibles, on observe que la partie obseure s'étend depuis le rouge, et même au delà, jusqu'en F vers le bleu indigo ou près de la ruie G. Ainsi, suivant la manière d'opérer, la même partie du spectre FG produit ou détruit la phosphorescence, et les limites de ces deux genres d'actions ne sont pas les mêmes et empiètent l'une sur l'autre. La partie FG du spéctre sait donc fonction de modérateur; elle rend lumineuse la substance qui ne l'est pas, mais celle-ci ne peut dépasser un certain degré au delà duquel les rayons agissent pour diminuer la lumière émise. D'autres sulfures ont également présenté cet effet; mais pour observer il est nécessaire de se servir de matières très-lumineuses, sans cela le phénomène est assez dislicile à distinguer.

Dans les tigures, j'ai pris comme limites celles des rayons qui excitent la phosphorescence, et j'ai supposé que les rayons qui la détruisent commençaient dans les parties qui sont immédiatement voisines; mais, ainsi qu'on vient de le voir, une action inverse peut avoir lieu également dans quelques-unes des mêmes parties du spectre, et empiéter sur la région où la phosphorescence est excitée.

Les six premières figures se rapportent aux expériences faites avec les six principaux types de sulfure de strontium

phosphorescents et cités page 50; avec toutes ces préparations, sauf les nos 2 et 3, les effets de phosphorescence sont produits par les rayons situés au delà du violet, et le maximum d'action se trouve entre les raies N et O. La préparation no 2 faite avec la strontiane caustique et le soufre chauffés au-dessous de 500 degrés et lumineuse jaune, donne une action assez vive en M et P, mais qui se prolonge en s'affaiblissant beaucoup jusque vers F.

Avec la préparation nº 3, obtenue par la réaction du soufre sur certains carbonates de strontiane et qui est la plus lumineuse des sulfures de strontium, il y a deux maxima d'action : le premier vers G, l'autre entre O et N; on obtient donc deux taches lumineuses, l'une comprise entre F et H, l'autre depuis I jusqu'au delà de P, l'intervalle HI restant obscur. Mais cette préparation met en évidence un fait assez curieux relatif à la fluorescence ou phosphorescence ne durant que pendant un temps très-court : lorsque cette préparation est faite de façon à ce que sa couleur propre vue par diffusion à la lumière du jour soit jaune soufre (page 48), elle donne une belle phosphorescence verte, mais en outre elle produit une très-belle fluorescence de même nuance entre G et P, et même entre H et I dans une région où la phosphorescence après l'insolation n'est pas appréciable. Si cette même substance est calcinée davantage, elle prend de plus en plus de la compacité, elle perd sa teinte propre vue par disfusion, et quoique restant impres. sionnable entre les mêmes limites, donnant lieu à deux maxima d'action, et présentant la même nuance verte par phosphorescence, elle devient de moins en moins fluorescente entre H et I, et même peut presque cesser de présenter cet effet. Ce résultat montre que l'arrangement moléculaire qui influe sur l'effet de fluorescence ou phosphorescence presque immédiate et qui donne lieu à la couleur de la matière vue par diffusion, est indépendant de celui qui produit le phénomène de phosphorescence proprement (2) c'det est a vec d'autres substances; il prouve d'autres de diverse réfrangibilité l'observe également avoir de rayons de même vitesse dans un corps que l'action vibrations de même vitesse dans un corps par exciter des unes se conservant pendant un temps phosphorescent, les unes pendant un temps beaucoup plus assez long, les autres pendant un temps beaucoup plus assez long, les autres pendant un temps beaucoup plus

8'

court.

La préparation n° 1, obtenue, comme on l'a dit, avec le La préparation de donne une très-belle fluorescence jaunesulfure d'antimoine, donne une très-belle fluorescence jaunesulfure de G en 1; quand le spectre tombe sur la surface
enduite de cette matière, on voit la teinte du violet du spectre lumineux passer au rouge.

La préparation n° 2 donne également de G en I une fluorescence de même nuance que la phosphorescence, et la couleur du violet du spectre tourne également au rouge.

Le nº 4, obtenu au moyen du soufre et du carbonate de strontiane dans certaines conditions, présente un faible esset de fluorescence de même teinte bleuâtre que la phosphorescence; de plus une traînée de lumière se prolonge assez loin au delà de P.

Le n° 5, qui est obtenu par la réduction des cristaux de sulfate de strontiane par le charbon, et qui donne la même phosphorescence bleuâtre, présente à peine de faibles traces de fluorescence; il en est de même du n° 6.

On voit donc qu'en général ces composés présentent des essets de fluorescence plus ou moins forts, indépendants de la phosphorescence, mais de même teinte que cette dernière.

Les lettres a, b, c, d sur les figures indiquent les limites des parties où la phosphorescence est produite. Les flèches marquent la position du maximum d'action, et les traits en face des lettres a, b, c, d, les parties où l'action lumineuse commence à décroître rapidement. On voit, d'après ces limites, que c'est à peu près dans les mêmes parties du spectre que la phosphorescence est généralement excitée, si

ce n'est lorsqu'on observe deux maxima d'action. Mais il arrive ici, comme avec le sulfure de calcium, que le deuxième maximum ou le plus réfrangible est situé dans la partie cd du spectre qui influence même les composés de strontium faiblement lumineux, et représente, pour ainsi dire, la partie la plus stable de la portion excitatrice du spectre; le premier maximum, placé dans la partie excitatrice ab, ne s'est présenté accidentellement qu'avec le phosphore lumineux vert.

Quant aux parties du rayonnement où la destruction de la phosphorescence a lieu, elles sont comprises en général dans la partie visible du spectre et même au delà; la partie où l'action est la plus énergique et où la tache noire sur les surfaces lumineuses commence à paraître, est placée entre les lignes A et D, dans l'orangé. On a dit plus haut qu'on avait supposé la même étendue du côté le moins réfrangible à cette partie agissant pour détruire la phosphorescence sur les différents sulfures.

Dans la Pl. I, à la suite des figures précédentes, se trouve l'indication des effets obtenus avec le séléniure de strontium. L'action excitatrice s'étend entre G et M, avec le maximum d'action vers H; cette matière est donc influencée entre des limites différentes de réfrangibilité que les sulfures de la même base.

Les quatre figures qui suivent les précédentes, expriment les effets observés quand le spectre solaire agit sur des surlèces enduites de sulfure de barium phosphorescent. Ainsi que cela a lieu avec le sulfure de strontium, les nos 1, 2, 3, 4 correspondent aux numéros des préparations citées page 54.

Quand on examine l'ensemble de ces figures, on est tout desuite conduit à cette remarque, que ces diverses préparations n'offrent toutes qu'un seul maximum d'action bien mifeste pour les rayons qui excitent la phosphorescence, aximum qui est situé entre les raies M et I, à la place modiquée par les petites flèches.

et P, il semble que la surface phosphorescente soit un peu moins lumineuse que de chaque côté, en sorte qu'il y a une apparence de minimum d'action; entre H et G, à peine s'il y a trace d'une diminution d'effet du même genre. Mais avec cette matière si lumineuse, il est facile d'observer les effets des rayons qui excitent la phosphorescence et de ceux qui la détruisent; on trouve alors que les limites des deux actions ne sont pas représentées par une seule et même ligne, mais qu'elles empiètent l'une sur l'autre entre a et f comme il a été dit plus haut.

On a supposé, du reste, qu'avec ces différentes matières, la limite inférieure des rayons excitateurs, comme réfrangibilité, était la même qu'avec les autres sulfures, quoique cela ne soit pas démontré; mais la difficulté d'opérer avec toutes les matières et les résultats concordants obtenus avec les préparations les plus lumineuses ont conduit à supposer que si les effets étaient aussi intenses, l'espace dans lequel on observerait ces effets aurait la même étendue.

Ces différentes préparations du sulfure de barium, et surtout les deux premières, offrent d'une manière très-remarquable les effets de fluorescence; la lumière émise comme avec toutes les autres substances est de même teinte que celle qui est produite lors de la phosphorescence. De G en H, la teinte des couleurs prismatiques change même et tourne au rouge; audelà, la couleur de la lumière émise est la même que celle de la phosphorescence. Ce sont, du reste, ces sulfures de barium et quelques préparations de strontium qui présentent le plus énergiquement le phénomène de fluorescence ou phosphorescence à très-courte durée. Le sulfure de calcium, comme on va le voir, peut présenter également des effets du même genre, mais d'une manière moins marquée.

On n'a pas représenté sur la planche l'esset produit avec le sulsure de barium obtenu par la réaction du persulsure de potassium sur la baryte et sur d'autres préparations; en général l'action s'étend jusqu'en F et va bien au delà de P. Quoique les limites des parties actives du spectre soient un peu différentes que sur les substances précédentes, les différences sont de l'ordre de grandeur de celles que l'on observe avec celles-ci; d'un autre côté, les effets de fluores-cence ont été peu marqués.

Les figures qui viennent après celles-ci sont relatives à l'action exercée par le spectre solaire sur les principales préparations de sulfure de calcium qui sont mentionnées page 45. Il y a plus de différences entre les effets obtenus qu'en faisant usage des sulfures précédents, et l'action dans la partie lumineuse ne paraît pas dépasser G, si ce n'est avec les préparations nos 1 et 5. Trois des préparations offrent une seule trace lumineuse : ce sont les préparations 1, 2, 6, lumineuses rouges, jaunes et violettes; les trois autres qui brillent avec les teintes verte, verte-bleuâtre et indigo, offrent deux traces lumineuses et dès lors deux maxima d'action.

La préparation n° 1, lumineuse rouge-orangé, a son maximum d'action entre G et H et est impressionnée entre F et P. C'est la matière phosphorescente qui est impressionnable le plus près des rayons les moins réfrangibles. Ainsi qu'on l'a dit, page 62, la teinte lumineuse présente une trace de vert, entre O et P, peut-être en raison d'un mélange de sulfure phosphorescent vert dont le maximum de phosphorescence se trouve dans cette partie du spectre.

La préparation n° 2, lumineuse jaune, obtenue à l'aide du spath d'Islande et du soufre, est impressionnable assez vivement depuis N jusqu'au delà de P; de N jusque vers G, il y a indice d'une action lumineuse très-faible; ainsi, sauf cette dernière action, les rayons fortement excitateurs pour cette matière sont situés en dehors du violet du spectre avec le maximum d'action entre O et P.

La préparation n° 3, obtenue lors de la réaction du soufre sur l'arragonite de Vertaison, offre deux traces lumineuses ab, cd, la première comprisé entre G et H et s'arrêtant brusquement près de G et avant H, et la seconde allant de N au delà de P et se terminant moins brusquement; cette dernière a son maximum d'action comme la précédente préparation entre O et P. Entre H et M, il n'y a aucun effet produit. La deuxième tache lumineuse cd, produite par l'action du spectre, est beaucoup plus vive et plus étendue que la première.

La préparation n° 4, obtenue par la réaction du carbonate de chaux et du soufre dans certaines conditions, et
lumineuse verte légèrement bleuâtre, offre des effets du
même genre: il y a deux espaces lumineux sur la surface
impressionnable; le premier ab a les mêmes limites G et H
que la préparation précédente, en se rapprochant un peu
plus de H; la seconde cd est plus étendue qu'avec le sulfure n° 3 et va jusqu'en M; mais le maximum d'action est
à la même place que précédemment, entre O et P.

La préparation n° 5, qui est phosphorescente couleur bleu-indigo, et qui est obtenue lors de la réaction du persulfure de potassium sur la chaux dans certaines conditions, présente des effets très-remarquables lors de l'action du spectre. On observe d'abord deux espaces lumineux, et par conséquent deux maxima d'action : le premier, ab, est plus étendu que le premier espace lumineux correspondant aux autres sulfures, et commence à peu de distance de F pour se terminer au delà de H, quoique très-près de cette ligne; au contraire avec la préparation n° 4, le premier espace lumineux est moins étendu que le deuxième, et l'action la plus vive a toujours lieu néanmoins entre G et H. Mais l'effet le plus curieux que présente cette matière, c'est, ainsi qu'on l'a dit plus haut, que la partie ab est lumineuse violet-indigo par phosphorescence et absolument de même teinte que la partie du spectre qui l'impressionne, tandis que la portion cd est bleuâtre. Ainsi ce sulfure jouit de la propriété de présenter deux teintes par phosphorescence après l'action de la lumière, et cela suivant la réfrangibilité des rayons actifs.

En opérant avec un petit fragment de ce sulfure phosphorescent, au lieu d'agir avec un carton enduit uniformément de matière, on arrive à la même conclusion, et même l'expérience est plus frappante : en plaçant ce fragment dans la partie GH du spectre, il devient lumineux violetindigo; en le faisant pénétrer dans la partie OP, il ne tarde pas à devenir bleu. En opérant même avec deux fragments dont l'un est placé en GH, l'autre en OP, la différence des teintes qu'ils manifestent est bien sensible; en alternant alors les deux fragments, celui qui était violet devient bleu, et l'autre devient violet.

Quant à la sixième préparation phosphorescente violette, elle ne donne lieu qu'à un seul espace lumineux allant de M au delà de P avec le maximum toujours entre O et P; mais on observe une traînée lumineuse au delà de P et se prolongeant dans la partie la moins réfrangible depuis M jusque vers G. Les préparations 1 et 2 ont présenté un effet du même genre.

Si l'on opérait avec le sulfure de calcium provenant d'autres réactions et obtenu, ainsi qu'on l'a dit pages 40 et suivantes, on verrait que l'étendue des parties actives du spectre peut varier, mais qu'en général elles présentent deux parties actives et deux maxima d'intensité; souvent la partie active la moins réfrangible est plus faible et peut même manquer; mais la deuxième partie active ou la plus réfrangible est ordinairement comprise entre M et P et va au delà de P. Ainsi pour le sulfure de calcium, comme pour le sulfure de strontium, la partie la plus réfrangible du spectre représente la région la plus stable de la portion du rayonnement qui excite la phosphorescence, et le maximum d'intensité est situé dans le spectre entre O et P; cette partie active est la même pour les préparations 2, 3, 4 et 5, et se trouve plus éloignée du violet que celle où se

manifeste l'action exercée sur le sulfure de strontium.

Les préparations de sulfure de calcium ne présentent pas des effets de fluorescence aussi marqués que celles faites avec les sulfures de strontium et de barium. La préparation no 1, lumineuse rouge-orangé, ne m'a pas paru produire d'effet bien net. Les préparations analogues à celles du no 4 ont donné quelquefois des effets de fluorescence, mais probablement quand le sulfure n'a pas été calciné trop vivement. J'ai observé que les préparations lumineuses violettes et verdâtres, obtenues lors de l'action de l'hydrogène sulfuré ou des sulfures sur la chaux, donnent un effet plus marqué de fluorescence que les autres préparations. Je citerai notamment l'antimonio-sulfure de chaux, voir page 40, qui au delà de H, entre H et I, donne une fluorescence vertejaunâtre dans une partie du spectre où l'action excitatrice de la phosphorescence persistante est très-faible.

On peut expliquer, par l'étendue des parties actives du spectre, un fait observé antérieurement: c'est que le phosphore de Bologne est plus lumineux sous l'action de la lumière du soir que le phosphore de Canton, tandis que ce dernier est plus brillant quand la lumière solaire directe l'a frappé. En effet, le phosphore de Canton (Pl. I, fig. 2, du sulfure de calcium) est impressionnable dans les rayons ultra-violets cd qui manquent en partie dans la lumière diffusée le soir; d'un autre côté, la partie FH du spectre qui influence le sulfure de barium n° 2 (phosphore de Bologne) se trouve dans la lumière diffuse: il en résulte que celle-ci excite proportionnellement plus le second phosphore que le premier.

Dans ces recherches, on s'est servi de prismes de slint blanc, parce que le spectre était obtenu avec grande pureté avec toutes ses raies. En employant un prisme de spath fluor ou de quartz, la partie la plus réfrangible est proportionnellement plus étendue; mais la difficulté d'obtenir au moyen de lentilles saites avec ces matières des spectres

dont les lignes noires fussent bien nettes, m'a fait préférer l'emploi du flint blanc. Du reste, il n'y avait aucun intérêt à se servir d'un autre prisme, les limites d'action étant bien déterminées de cette manière.

Ces résultats montrent que chaque sulfure, et même chaque préparation de sulfure, se comporte différemment par rapport au rayonnement solaire, ou est sensible entre des limites différentes de réfrangibilité et avec des effets différents; ils sont relatifs aux effets qui se manifestent à la température ordinaire. Lorsque la température du corps est différente, les effets du spectre peuvent varier, ainsi qu'on le verra dans le § IV de cette seconde partie. En prenant d'autres matières, il en est encore de même : ainsi j'ai vu qu'avec un fragment de potasse caustique, un très-petit spectre d'une grande vivacité donnait entre le bleu et le violet, et même au delà, une impression de peu de durée, tandis que le maximum d'action phosphorescente paraissait être entre G et H; le papier sec présente des effets du même genre.

On voit qu'il y a autant d'effets divers et de limites différentes que de substances impressionnables; mais quant aux trois genres d'effets produits, 1° phosphorescence persistante pendant un temps plus ou moins long, 2° extinction de la phosphorescence, 3° dans quelques cas phosphorescence de très-courte durée ou fluorescence, ils se manifestent nettement avec les substances bien lumineuses; il est à présumer que les trois genres d'effets peuvent ayoir lieu également à un plus faible degré avec les matières beaucoup moins impressionnables.

§ II. — Durée des effets de phosphorescence à la température ordinaire. — Phosphoroscope. — Explication des phénomènes de sluorescence.

On a vu, en parlant des différentes matières phosphorescentes, que le temps pendant lequel ces matières émettaient de la lumière dans l'obscurité était très-variable, et dépendait de la sensibilité des matières et de leur température. La plupart des minéraux et des substances salines lumineuses ne jouissent pas de la faculté de luire pendant plus de quelques secondes, ou, au maximum, de quelques minutes après l'action solaire à la température ordinaire; et encore faut-il que l'observateur soit resté dans l'obscurité pendant quinze à vingt minutes avant d'étudier les substances impressionnables, afin que sa rétine soit plus apte à saisir les moindres traces de lumière.

Il n'y a aucun rapport entre la durée de l'effet lumineux et l'intensité de la lumière émise à chaque instant: ainsi certains minéraux, comme l'arragonite, donnent une émission de lumière verdâtre assez vive, mais qui ne dépasse guère quinze à vingt secondes; la chlorophane et certains diamants au contraire, qui après l'insolation sont moins lumineux que cette substance, offrent une durée qui est telle, qu'après une heure ils émettent encore de la lumière. Du reste les expériences dont on va indiquer les résultats, ainsi que celles qui seront faites avec le phosphoroscope, conduisent à la même conclusion.

On a choisi parmi les sulfures phosphorescents ceux qui présentaient les teintes les plus vives et l'intensité lumineuse la plus grande après l'action du rayonnement; on les a impressionnés en les exposant à la lumière solaire pendant une ou deux secondes, puis on les a rentrés dans l'intérieur d'une chambre parfaitement obscure, afin de suivre le décroissement de leur intensité lumineuse. En outre, ces matières ont été placées dans une boîte dont on n'ôtait le couvercle qu'au moment de l'observation, afin de les soustraire le plus possible à l'influence de la lumière extérieure qui aurait pénétré dans la chambre noire. On a suivi d'abord ces phosphores pendant une heure, puis ensuite on est revenu dans la chambre noire vingt minutes avant chaque observation, afin que les yeux fussent plus

impressionnables aux faibles rayons émanés des matières phosphorescentes. Dans le tableau suivant on a placé dans chaque colonne l'ordre de classement par intensité lumineuse des différentes matières phosphorescentes renfermées dans des tubes de verre, et autant que l'on a pu en juger à la simple vue par la comparaison des effets produits dans les différents tubes. Le no 1 signifie que la substance à laquelle il correspond est la plus lumineuse à l'instant de chaque observation; quand il y a deux numéros semblables, cela indique que les deux matières sont également lumineuses:



Après dix minutes d'action, les différences de teinte des divers phosphores, qui sont si brillants immédiatement après l'action solaire, sont difficiles à distinguer; après vingt minutes elles sont impossibles à saisir.

Ces résultats mettent en évidence plusieurs faits curieux: on reconnaît que trois des sulfures sont encore visibles après trente heures dans l'obscurité, ce qui dénote une émission très-lente de lumière; mais le sulfure de strontium jaune qui, immédiatement après l'action solaire, était peu phosphorescent et ne se trouvait qu'au quatrième rang, a conscrvé après trente heures une action sensible, tandis que le sulfure de barium jaune était éteint après une heure, et le sulfure vert de la même base, qui luit si vivement dans les premiers instants, n'offrait plus aucune action après vingt heures. Quant au sulfure de calcium rouge, il n'offrait plus aucune phosphorescence après une heure, et le phosphore violet, quoique lumineux, à peu près de même intensité que le sulfure jaune de strontium, ne luisait plus après dix minutes, tandis que ce dernier était encore lumineux après trente heures.

On voit que l'intensité primitive de la phosphorescence n'est pas en rapport avec la durée de l'émission lumineuse, et que des corps qui sont peu phosphorescents peuvent continuer à luire pendant longtemps. Ces corps, qui sont dans le même cas que la chlorophane et le diamant, ont une grande capacité pour la phosphorescence, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire une élasticité plus grande par rapport aux vibrations lumineuses.

Les résultats précédents ont été obtenus à la température de 16 degrés. Il faut avoir soin, pendant l'expérience, de laisser les corps à la même température, car en les échauffant, après avoir été insolés, ils deviennent très-lumineux mais cessent rapidement de luire; en effet, ils ne sont capables que d'émettre des rayons correspondant à une certaine somme de vibrations lumineuses qui est la même pour un nême corps.

Phosphoroscope. — J'ai pensé que si l'on pouvait examiner les corps très-peu d'instants après l'action lumineuse, on trouverait que sur un certain nombre d'entre eux cette action ne cesse pas aussitôt qu'ils ne sont plus soumis à l'influence de la lumière; c'est à quoi je suis parvenu en faisant usage d'un appareil que l'on peut appeler phosphoroscope et dans lequel les corps sont vus par l'observateur après l'action de la lumière, de façon que le temps qui sépare le moment de l'observation de celui de l'action lumineuse soit rendu aussi court que l'on voudra et puisse être mesuré.

Qu'on imagine en effet, au milieu d'une chambre noire, un disque placé verticalement et mobile autour d'un axe passant par son centre et perpendiculaire à sa surface; si vers la circonférence de ce disque est pratiquée une ouverture et qu'on projette sur sa surface un faisceau de rayons lumineux, ce faisceau ne pénétrera de l'autre côté du disque que lorsque le mouvement de rotation aura amené l'ouverture du disque dans la direction du faisceau lumineux; alors des corps placés au delà du disque ne recevront la lumière qu'à chaque passage de l'ouverture du disque dans la direction du faisceau lumineux. Supposons actuellement qu'un observateur (placé également en avant de l'appareil, mais à l'autre extrémité du diamètre du disque que celui qui est frappé par la lumière) ne puisse voir les corps qu'au travers de la même ouverture, il est évident qu'il ne pourra recevoir une sensation lumineuse que lorsque le disque aura tourné d'une demi-circonsérence; de cette manière le faisceau lumineux incident ne pourra jamais impressionner l'observateur, et celui-ci ne recevra que de la lumière émise directement par le corps impressionnable en vertu d'une action propre et après l'influence lumineuse. D'un autre côté, le temps qui séparera celui où la lumière cesse d'agir de celui où l'observateur voit le corps impressionnable, sera le temps de la durée d'une demirévolution du disque. Si ce disque porte plusieurs ouvertures et qu'il exécute deux à trois cents tours par seconde, on voit qu'on pourra estimer l'effet produit sur les corps à moins de \_\_\_\_\_ de seconde après l'action lumineuse.

Le premier appareil que j'ai fait construire sur ce principe est représenté fig. 1, 2 et 3, Pl. II: il porte son disque ab horizontalement, de façon à ce qu'il soit mi-partie en dehors du volet de la chambre noire VV et mi-partie en dedans; ce disque passe entre deux disques fixes formant le couvercle d'une boîte AB, sig. 1, 2 et 3, placée également moitié dans la chambre noire, moitié en dehors, lequel couvercle est percé de deux ouvertures d, d', fig. 3, dont l'une en dehors, d', permet à la lumière de pénétrer dans la boîte, et l'autre d, en dedans, permet à l'observateur qui est dans la chambre noire de voir dans l'intérieur de cette boîte. La lumière directe du soleil ou la lumière diffuse L, fig. 2, peuvent alors impressionner les corps tels que m, placés dans la boîte; pour cela une pièce mobile C permet à une plaque, glissant dans des coulisses, de pénétrer dans la boîte, et sert à placer les dissérents corps que l'on étudie.

Le disque mobile ab reçoit un mouvement de rotation autour d'un axe vertical passant par son centre; on atteint ce but eu se servant d'un système d'engrenage S, fig. 1 et 2, et d'une roue d'angle mue au moyen d'une chaîne à la Vaucanson par une roue R, fig. 1, à l'aide d'une manivelle M. Une tige de cuivre D portant une poulie permet de tendre la chaîne à la Vaucanson. Pour donner une idée de la grandeur de l'appareil, je dirai que le disque ab a 15 centimètres de diamètre; ce disque, sig. 3, est percé de trois ouvertures 1, 2, 3, limitées par des rayons du cercle, placés symétriquement et à une distance angulaire de 30 degrés. Les deux ouvertures d et d' du couvercle fixe sont également limitées par des rayons faisant un angle de 30 degrés. D'après cela, les espaces pleins du disque mobile sont trois fois plus grands que les espaces vides, et quand on donne au disque un mouvement de rotation, il est évident que jamais deux des ouvertures du disque mobile 1, 2 ou 3 ne se trouveront simultanément en face des deux ouvertures d et d' du couvercle fixe. Quand une des ouvertures, 1 par exemple, sera en face de d' en dehors, la lumière solaire L, directe ou diffuse, pourra pénétrer dans l'appareil et éclairer le corps m; mais aussitôt que cette ouverture, par le mouvement de rotation du disque, aura quitté l'espace découvert d', le bord de l'ouverture 3 commencera à découvrir d, et l'observateur commencera à voir le corps m, si ce dernier est lumineux en vertu de son action propre, car toute trace de lumière diffuse aura disparu dans l'appareil.

D'après cette disposition, l'observateur O, fig. 2 et 3, regardant très-près du bord droit de l'ouverture d d'après le sens supposé du mouvement, verrait le corps une fraction de seconde très-courte après l'action lumineuse; mais comme il faut une action lumineuse assez vive, on place un écran de façon à ne voir qu'au milieu de l'ouverture d, et si la lumière directe arrive au milieu de l'ouverture d', le temps qui séparera l'instant où l'action lumineuse s'exerce de celle où l'on observe, sera mesuré par le temps que met un point de la circonférence à décrire deux fois l'ouverture angulaire de 30 degrés, c'est-à-dire 60 degrés ou ½ de 360 degrés. Or chaque fois que la manivelle M, fig. 1, fait un tour, le disque ab, fig. 3, en fait vingt-deux, donc chaque fois que la roue R fera une révolution, le temps qui séparera l'action lumineuse de l'observation sera de 1/6.22 ou 1/132 du temps de la révolution de la roue R. On peut facilement donner à la manivelle quatre tours par seconde, ce qui donnera - tours par seconde, ce qui donnera - tours par seconde quatre tours p 1/528, c'est-à-dire environ o",002 de seconde pour temps minimum à déterminer. Avec un plus grand nombre d'ouvertures la limite serait beaucoup plus éloignée.

Avec ce phosphoroscope on étudie les corps tels que m, fig. 2, placés de manière à recevoir la lumière émise par les points qui ont reçu directement l'influence des rayons lumineux. En concentrant les rayons solaires en m à

l'aide d'une lentille, on augmente de beaucoup l'intensité lumineuse incidente et par conséquent l'intensité des effets lumineux observés par phosphorescence.

J'ai fait construire un autre phosphoroscope, fig. 4 et 5, qu'on peut nommer phosphoroscope par transparence, dans lequel les corps en lames minces, et qui doivent par conséquent être translucides, sont placés en m sur le trajet des rayons lumineux L, l'observateur étant en O du côté opposé et recevant par transparence l'impression exercée par les différentes parties du corps m qui est devenu lumineux par lui-même après l'action solaire. Qu'on imagine une boîte circulaire AA' BB', fig. 5, de 1 décimètre de diamètre et de 2 à 3 centimètres d'épaisseur. Chaque couvercle AA', BB' est formé de deux plaques circulaires de cuivre entre lesquelles peuvent se mouvoir de chaque côté des disques métalliques a et b. Ces deux couvercles sont percés à la partie supérieure d'ouvertures semblables à a, fig. 4, et formées par des rayons correspondant à un angle au centre de 20 degrés; ces ouvertures sont en face l'une de l'autre, asin que, si les disques intérieurs mobiles a et b n'existaient pas, un faisceau lumineux L, fig. 5, pût traverser la boîte AB de part en part.

Les deux disques mobiles a, b ont des ouvertures sur leur surface, ouvertures qui ne se correspondent pas; en les regardant de face comme dans la fig. 4, le premier disque a a ses ouvertures en a, a', a'', a''', et le second disque b a ses ouvertures en b, b', b'', b'''. Les ouvertures sont formées par des angles au centre de 20 degrés, de sorte que chaque disque porte quatre espaces vides et quatre espaces pleins dont les étendues sont un peu supérieures à trois fois les espaces vides. Les deux disques a et b sont fixés à un même axe DE, fig. 5, perpendiculaire à leur surface, lequel peut être mis en mouvement à l'aide d'un système d'engrenages R et d'une manivelle que l'on n'indique pas sur la figure. Il est évident, d'après cette disposition, que les espaces pleins du disque a correspondant aux espaces vides

du disque b, et vice versa, jamais l'observateur situéen O, fig. 4, ne pourra recevoir de lumière du foyer L; il ne pourra voir le corps m qu'en vertu d'une action propre de ce corps. L'expérience a montré qu'il était nécessaire que chaque disque mobile fut placé entre deux disques fixes comme la fig. 5 l'indique; en outre, pour qu'il n'y ait pas de lumière diffuse dans l'appareil qui vienne contrarier les observations, les parties pleines des disques mobiles doivent être égales à trois fois les parties vides. D'après ces dimensions, le temps moyen qui séparera l'instant de l'action lumineuse de celui de l'observation sera mesuré par la durée du mouvement de rotation d'un point qui parcourrait 45 degrés sur le disque; il sera donc donné par 1 du temps de la révolution du disque. Or, avec cet appareil, quand la manivelle qui commande R fait un tour, les disques en font 143, de sorte que le temps qui sépare le moment de l'observation de l'instant de la cessation de l'action lumineuse sera de 1/43 ou 1/44 du temps de la révolution de la manivelle. On peut facilement faire un tour et même deux tours de manivelle par seconde, ainsi l'on pourra arriver à la limite de 1/2286 ou environ o",0004, c'est-à-dire estimer une fraction de seconde au moins cinq fois plus petite qu'avec le premier instrument (1).

Ce phosphoroscope par transmission est très-commode pour agir avec les différents rayons du spectre sur les corps que l'on étudie; mais il est indispensable de garantir l'observateur O à l'aide d'écrans, de tubes de carton, etc., de toute lumière diffuse étrangère qui pourrait affecter ses yeux et l'empêcher d'observer l'émission lumineuse des substances placées dans l'intérieur de l'appareil. Je ne doute pas qu'en lui donnant une grande dimension, on ne puisse s'en servir pour rendre témoins un certain nombre de personnes des

<sup>(1)</sup> Ces appareis ont été construits avec beaucoup de soin par M. B. Bianchi.

phénomènes dont il est question ici, c'est-à-dire pour en faire un instrument de démonstration dans des leçons publiques, surtout en éclairant les corps à l'aide de la lumière électrique. Pour étudier un certain nombre de corps, le premier phosphoroscope décrit plus haut, qui est d'un emploi plus facile et d'une manœuvre simple, suffit dans la plupart des cas.

Si l'on place dans un des phosphoroscopes un corps phosphorescent quelconque, comme un sulfure alcalino-terreux, un carbonate ou une matière organique telle que le papier, le sucre, etc., on le voit continuellement lumineux, et cela pour la moindre vitesse de rotation des disques, et l'effet n'augmente pas d'intensité en faisant tourner les disques plus rapidement. Le phénomène de phosphorescence est donc rendu permanent pour l'observateur. Il est facile de se rendre compte de l'effet produit : comme à chaque passage de l'ouverture la durée de l'influence lumineuse est plus que suffisante pour les impressionner, il en résulte que ces passages se renouvelant en très-grand nombre, le corps phosphorescent prend une intensité lumineuse qui dépend uniquement de l'intensité des rayons actifs, quelle que soit la vitesse de rotation. Mais l'observateur ne voit pas le corps avec toute l'intensité de la lumière émise par ce corps en vertu de son action propre : en esset, le corps étant continuellement lumineux, mais étant caché à l'observateur pendant le passage des espaces obscurs, l'esset ne paraît continu qu'en vertu de la persistance des impressions lumineuses sur la rétine, et l'observateur ne reçoit, en faisant usage du premier appareil, que le quart de la lumière qu'il recevrait sans cela, et seulement le 1/3 à peu près lorsqu'il emploie le second. Mais peu importe pour les phénomènes, car la fraction lumineuse que l'on aperçoit est la même avec les dissérentes substances placées dans le même appareil.

Lorsqu'on place dans un des phosphoroscopes certains corps qui, par les procédés ordinaires, après l'insolation, étant rentrés rapidement dans l'obscurité, ne paraissent pas

en général lumineux, on peut cependant avoir une émission de lumière: ainsi le spath d'Islande, la leucophane, la dolomie grenue du Saint-Gothard donnent une émission de lumière rouge-orangé dont l'intensité n'augmente pas au delà d'une certaine vitesse de rotation du disque, relativement assez petite; le tungstate de chaux donne une émission de lumière bleuâtre. Dans les conditions précédentes, ces corps offrent une phosphorescence, ou, si l'on veut, une persistance dans l'impression que la lumière exerce sur eux et qui n'est guère appréciable au delà de 1 ou 1 de seconde. Il est très-difficile de déterminer avec précision la limite inférieure où l'on commence à voir dans le premier phosphoroscope les corps cités plus haut; car en regardant près des bords des ouvertures de l'appareil, le temps qui sépare le moment où la lumière cesse d'agir de celui où l'observateur peut voir le corps, est exprimé par une très-petite fraction de la vitesse du mouvement du disque : ce n'est qu'en regardant au milieu de l'ouverture, et ainsi qu'on l'a déjà dit plus haut, qu'on a pu évaluer approximativement la limite précédente; une fois cette limite atteinte, l'intensité lumineuse ne varie plus, quelle que soit la vitesse de rotation du disque du phosphoroscope.

On observe entre divers échantillons de spath d'Islande des différences analogues à celles qui existent entre les diamants; ils ne sont pas tous aussi lumineux rouge-orangé; les uns présentent ces effets très-vivement, les autres avec moins d'intensité. Le marbre blanc de Carrare offre la même action, quoique à un degré beaucoup plus faible. Plusieurs des échantillons de spath d'Islande, de calcaire spathique et de dolomie donnent lieu à un phénomène particulier qu'il est important de signaler, car il se rattache à des effets que l'on retrouvera plus loin en employant d'autres substances: ces corps étant exposés à la lumière, puis rentrés dans l'obscurité, sont phosphorescents et émettent une lumière verdâtre faible pendant plusieurs secondes; dans le phosphoroscope, ils prennent la teinte orangé dont

on a parlé, teinte qui est beaucoup plus vive que la teinte verte, mais qui est due à une persistance dans l'impression produite par la lumière et qui ne dure pas au delà de \frac{1}{2} ou \frac{1}{2} de seconde.

Ces effets distincts paraissent provenir de deux actions différentes exercées sur une même matière; ils montrent que des vibrations lumineuses, dont les vitesses sont différentes, se conservent pendant des temps différents dans le même corps et ne correspondent pas à la même intensité lumineuse. Dans cette circonstance, les vibrations les plus rapides (lumière verte) qui durent le plus longtemps ont la plus faible intensité, tandis que celles qui le sont moins (lumière orangée) durent moins longtemps, mais ont une intensité beaucoup plus grande.

Si dans l'appareil on substitue à ces matières diverses espèces de verre et des fragments de porcelaine vernie, il est très-remarquable de voir que, pour une certaine vitesse de rotation, ces silicates s'illuminent et se comportent comme corps lumineux; le flint, le cristal à base de plomb, donnent de belles teintes verdâtres. J'ai déjà fait observer plus haut pourquoi les vitesses relatives aux limites d'intensité lumineuse étaient difficiles à bien préciser; on peut dire néanmoins que l'effet commence à devenir très-appréciable quand l'observateur peut voir les fragments de verre de seconde après l'action lumineuse; il paraît être à son maximum quand le temps n'est que de seconde.

Mais les corps qui offrent les effets les plus brillants sont les composés d'uranium, tels que le verre d'urane et les cristaux de nitrate de ce métal. Ces derniers commencent à devenir visibles dans le phosphoroscope avec une teinte verte très-vive, quand l'observateur peut les voir  $\frac{3}{100}$  à  $\frac{4}{100}$  de seconde après l'action lumineuse; ils offrent le maximum de lumière quand le temps n'est que de  $\frac{3}{1000}$  à  $\frac{4}{1000}$  de seconde. Le verre d'urane exige une vitesse de rotation du disque un peu plus grande que le nitrate pour que l'effet commence à être appréciable. Quant à la disso-

lution aqueuse de nitrate d'urane, elle n'offre aucun effet sensible.

Le spath fluor du Derbyshire devient lumineux dans l'appareil, mais faiblement; il donne le maximum d'effet dans les mêmes conditions que le verre d'urane. Du reste, il y a sans doute un grand nombre de corps qui présentent des effets du même genre.

Il était important de vérifier comment agissent sur dissérents corps les divers rayons du spectre; le deuxième phosphoroscope, ou le phosphoroscope par transparence, permet de placer l'appareil sur le trajet des rayons solaires réfractés par un prisme. Voici les essets observés avec plusieurs substances:

| Substances.                                                                     | TEINTE<br>de la lumière émise<br>dans<br>le phosphoroscope. | maximum d'action<br>dans             | LIMITES DU SPECTRE<br>entre lesquelles l'action est comprise.                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spath d'Islande                                                                 | Rouge orangé.                                               | Vers F entre le<br>bleu et le vert.  | D'un côté vers D près du jaune,<br>de l'autre en G dans le bleu<br>indigo.                                                   |
| Leucophane                                                                      | Rouge orangé.                                               | ld.                                  | D'un côté en D, de l'autre près<br>de H dans le violet où l'action<br>est encore sensible.                                   |
| Double cyanure de platine et de potassium  Verre ordinaire (fragment d'un tube) | Blanc légèrem.<br>vert jaunâtre.                            |                                      | D'un côté vers E dans le vert,<br>de l'autre entre G et H.<br>D'un côté dans le vert, de l'autre<br>en H à l'extrême violet. |
|                                                                                 | Vert brillant                                               | Action vive en G<br>et H et au delà. | D'un côté près de F, de l'autre<br>jusqu'en P très-loin du violet.                                                           |

Il est évident que l'on trouve des essets du même ordre que ceux qui se manisestent avec les sulsures alcalino-terreux, puisque chaque substance est impressionnable entre des limites dissérentes de résrangibilité; le spath d'Islande, par exemple, n'est pas lumineux en dehors du spectre, tandis que le nitrate d'urane donne des essets bien au delà des rayons violets. En outre, la teinte de la lumière émise dépend du corps impressionnable et nullement de la résrangibilité de la partie active de la lumière, puisque le spath n'émet que des rayons orangés, et cela par l'influence de la partie verte et bleue du spectre, tandis que le nitrate d'urane ne donne que de la lumière verte sous l'influence des rayons violets et ultra-violets.

On peut mettre le même fait en évidence en se servant d'écrans de verre coloré que l'on dispose devant l'ouverture extérieure d' du phosphoroscope représenté fig. 1. Si l'on place un écran de verre jaune clair qui ne laisse passer que la partie la moins réfrangible du spectre jusqu'au bleu, le spath d'Islande placé en m, fig. 2, dans l'intérieur de l'appareil est seulement un peu moins lumineux que sans l'interposition de cet écran, tandis que le nitrate d'urane brille trèspeu; avec un verre bleu de cobalt foncé, le spath d'Islande est au contraire à peine lumineux, mais le nitrate d'urane brille très-vivement; ces effets dépendent, comme avec les sulfures alcalino-terreux, de la réfrangibilité des rayons actifs.

On n'a pu reconnaître jusqu'ici s'il y a des parties du spectre qui agissent de manière à présenter une persistance inégale dans l'impression exercée par la lumière, mais il sera facile de pouvoir étudier de nouveau ces effets en modifiant un peu ces appareils. Il en est de même de l'étude que l'on pourra faire pour savoir si la partie la moins réfrangible agit sur certains corps comme sur les sulfures alcalino-terreux, en sens inverse des autres rayons, c'est-à-dire pour détruire l'effet produit par les rayons les plus

réfrangibles. On peut seulement affirmer, d'après les résultats cités précédemment, page 85, que la lumière exerce sur un même corps une influence telle, qu'il en résulte une émission de rayons de différentes réfrangibilités; ainsi certains échantillons de spath sont verdâtres ou orangés suivant le temps qui sépare le moment de l'observation de l'instant de l'insolation, la lumière verte étant beaucoup moins intense que les autres. Nous allons voir plus loin que d'autres substances, comme le sulfate de quinine, le diamant, le double cyanure de potassium et de platine, présentent des effets analogues.

Il est remarquable que certaines substances, nommées substances fluorescentes, comme les verres, le flint, les composés d'uranium, présentent dans le phosphoroscope les mêmes apparences que dans les rayons de l'extrême violet du spectre, et cela quand ces mêmes rayons agissent sur les corps placés dans l'appareil, ou bien lorsque ceux-ci reçoivent l'action de la lumière solaire ou diffuse. Ce résultat vient à l'appui de l'explication que j'avais donnée dès 1843 (voir pages 60 et 61) de certains phénomènes de fluorescence en les rapportant alors à une phosphorescence immédiate. Aujourd'hui j'indique le temps pendant lequel l'impression se conserve d'une manière appréciable.

Pour que cette explication fût complète, il faudrait qu'avec tous les corps fluorescents, surtout avec les composés organiques, tels que le bisulfate de quinine, la dissolution de chlorophylle, etc., on eût les mêmes effets; mais avec les appareils précédents je n'ai pu obtenir une émission lumineuse semblable à celle que l'on observe dans les rayons ultra-violets. Une surface imprégnée de bisulfate de quinine, puis desséchée, est bien lumineuse par phosphorescence, mais avec une lumière jaunâtre différente de la lumière bleue obtenue dans les rayons les plus réfrangibles; quand cette surface est humide, tout effet cesse.

Plusieurs des échantillons de diamant que j'ai pu étudier

ont offert les mêmes effets que le bisulfate de quinine : ceux qui étaient fluorescents émettaient des rayons d'une teinte blanche-bleuâtre dans les rayons ultra-violets et présentaient ensuite dans l'obscurité une émission de lumière jaunâtre; ils manisestaient également dans le phosphoroscope une phosphorescence jaunâtre persistante. Le double cyanure de platine et de potassium donne les mêmes effets que ces substances, mais avec plus d'intensité; ce corps est fluorescent avec une très-belle teinte bleue foncée, depuis le violet du spectre jusque bien au delà, et dans le phosphoroscope, à la lumière diffuse ou solaire, il présente une couleur blanche, légèrement jaune-verdatre. Il m'a été facile de prouver que cette dissérence tient à ce qu'il se maniseste sur les corps une double réaction comme avec le calcaire : en effet, en plaçant dans le phosphoroscope par transparence quelques cristaux de double cyanure de platine et de potassium, on a trouvé dans le spectre, et ainsi que cela est indiqué dans le tableau cité page 87, que l'action lumineuse jaunâtre ne se produit que depuis le vert jusqu'au violet et n'a nullement lieu au delà du violet; or c'est au delà du violet que la fluorescence bleue se produit. Ainsi, avec ce corps, l'action que le phosphoroscope accuse est donc autre que la fluorescence, et jusqu'ici les appareils n'ont pu permettre de déterminer la durée de la persistance de l'action lumineuse qui donne lieu à ce phénomène dans les substances citées en dernier lieu.

D'un autre côté, il est à noter qu'avec les substances dont il s'agit, de même qu'avec le calcaire, ces vibrations, dont la durée de la persistance est différente, donnent des couleurs complémentaires; seulement, avec le calcaire, les vibrations orangées qui offrent le moins de persistance sont moins réfrangibles et ont une intensité plus forte, tandis qu'avec le double cyanure de platine et de potassium, le diamant et le bisulfate de quinine, les vibrations bleues qui offrent une si petite persistance, qu'elle a été inappréciable

à nos appareils, sont plus réfrangibles mais plus intenses que les autres.

Il est possible qu'en ayant un phosphoroscope qui permette d'obtenir une limite inférieure beaucoup plus éloignée, on parvienne par la mesure du temps qui sépare l'action lumineuse du moment de l'observation à déterminer la durée de la persistance de l'impression exercée par la lumière sur les corps tels que ceux qui ont été cités plus haut, à moins que cette durée ne soit au-dessus de toute limite d'observation ou même qu'il y ait des corps qui ne soient seulement en vibration que pendant l'action lumineuse (1). Quoi qu'il en soit, les effets obtenus avec les autres substances fluorescentes, et même avec les sulfures alcalino-terreux qui présentent ce phénomène, montrent qu'il est probable que la phosphorescence et la fluorescence ne diffèrent que par le temps pendant lequel l'impression de la lumière peut se conserver.

Il y a un grand nombre de corps qui, dans le phosphoroscope, ne présentent aucun effet, entre autres le quartz, le soufre, le phosphore, les métaux et les liquides; du reste l'état de fluidité paraît s'opposer en général à l'ob-

<sup>(1)</sup> Depuis la publication de ces Mémoires, j'ai fait disposer un autre phosphoroscope qui me permettra, je pense, de comparer la durée de la persistance des impressions lumineuses sur des corps où elles ne se conservent que pendant un temps très-court; il consiste à séparer sur un disque des secteurs d'une ouverture angulaire très-petite, et à fixer sur une portion de leur étendue des matières telles que le sulfate de quinine ou le double cyanure de potassium et de platine. Si alors on donne un mouvement de rotation très-rapide au disque autour de son centre, 200 à 300 tours par seconde, par exemple, et que dans l'obscurité on fasse éclater une étincelle électrique très-près de la surface sur laquelle les matières sont fixées, l'observateur, en examinant le disque à cet instant, verra par la position des parties des secteurs couverts de matières que l'on étudie, par rapport aux portions de ces mêmes secteurs qui n'en renferment pas, si les impressions exercées de la part de la lumière électrique peuvent se conserver pendant un temps appréciable; il est possible même, qu'en variant la vitesse de rotation, on puisse estimer la durée de la persistance des impressions lumineuses, d'après le déplacement des images des secteurs au moment du passage de l'étincelle électrique.

servation du phénomène de phosphorescence, car bien que certains liquides soient fluorescents, ainsi qu'on l'a dit plus haut, dans le phosphoroscope ils ne donnent aucune action, et je n'en ai pas encore observé qui fit exception à cette règle. Les différents résultats rapportés dans ce paragraphe viennent également à l'appui de la conclusion déduite des expériences faites avec les corps qui offrent une phosphorescence persistant pendant plusieurs heures, savoir, qu'il n'y a aucun rapport entre la durée de la lumière émise, l'intensité de cette lumière et sa réfrangibilité, car un corps peut émettre une lumière très-vive pendant un temps très-court (exemples : nitrate d'urane, flint, spath d'Islande), ou bien donner, pendant un temps assez long, une faible lueur (exemple: fluorine, diamant, etc.). La durée de l'action dépend d'une sorte d'élasticité relative à cette espèce de vibrations, et qui permet au corps d'emmagasiner en quelque sorte l'action produite par la lumière; quant à l'intensité et à la réfrangibilité, elles tiennent à l'amplitude et à la vitesse de ces vibrations.

§ III. — Action de la lumière électrique sur les substances phosphorescentes; emploi de tubes à air raréfié et contenant ces substances.

On a déjà rappelé au commencement du Mémoire que la lumière électrique agit très-vivement pour rendre lumineuses les substances impressionnables, et surtout la lumière des étincelles provenant de décharges de batteries électriques; l'intensité lumineuse de la décharge paraît même être supérieure à celle de l'arc voltaïque. D'un autre côté, le temps nécessaire à l'impressionnabilité des matières est très-court, puisqu'une seule décharge suffit pour rendre les substances lumineuses. Il est probable du reste que le temps nécessaire pour que les substances impressionnables acquièrent leur maximum d'activité, dépend de l'intensité des rayons actifs, mais dans cette circonstance cette intensité est assez

grande pour que la durée d'une étincelle suffise pour atteindre ce point.

Poùr observer ces effets, dans les recherches faites antérieurement et citées page 11, on s'est borné à placer les corps à essayer sur la tablette d'un excitateur universel, de façon que la décharge puisse passer entre les tiges de l'excitateur et très-près des corps. Plus l'étincelle éclate près de la surface des corps, plus l'intensité de la lumière émise par phosphorescence est grande. Si l'observateur se trouve placé à côté des appareils dans une chambre noire, et qu'il ferme les yeux jusqu'après l'instant où la décharge a éclaté, si alors il examine le corps, il reconnaît que celui-ci a conservé plus ou moins la faculté d'émettre des rayons lumineux. Par ce procédé, non-seulement les matières fortement lumineuses paraissent phosphorescentes, mais encore un grand nombre de minéraux offrent ces effets, et cela en raison de l'intensité des rayons actifs.

J'ai fait usage d'une nouvelle disposition pour étudier les phénomènes de phosphorescence dus à l'action de la lumière électrique et qui consiste à appliquer à l'électricité le principe qui a servi de base à la construction du phosphoroscope; pour atteindre ce but on raréfie l'air à 1 ou 2 millièmes de pression dans des tubes de verres de 2 à 3 centimètres de diamètre environ, et de 40 à 50 millimètres de longueur (voir Pl. II, fig. 6), et dans lesquels on a introduit les substances phosphorescentes ab, soit en fragments, soit en poudre. Aux extrémités de ces tubes ont été soudés préalablement des fils de platine A et B. La partie estilée C sert à rarésier l'air dans le tube avec une machine pneumatique et à sceller le tube. On peut alors faire passer au travers de ces tubes maintenus horizontalement des décharges électriques provenant, soit d'une machine électrique ordinaire, soit d'une batterie, soit d'un appareil d'induction tel que les construit M. Rhumkorss.

En opérant dans l'obscurité à l'aide de la décharge

d'une batterie, on a un esset très-brillant, mais de courte durée, et ensuite la matière phosphorescente émet pendant un certain temps de la lumière suivant sa puissance de phosphorescence. Si l'on fait usage de la décharge continue d'une machine électrique qui est fort commode pour cela, ou également d'un appareil d'induction, les rayons électriques qui traversent l'air raréfié du tube, et qui émettant des rayons lumineux très-réfrangibles ont une teinte violacée bien connue, en passant très-près de la surface des corps, excitent la phosphorescence de ces derniers au plus haut degré; non-seulement après leur passage les substances phosphorescentes conservent pendant un certain temps la propriété de luire comme si on les eût exposées à la lumière solaire, mais encore pendant ce passage même elles sont lumineuses d'une manière continue, et cela avec une intensité d'autant plus grande que l'action électrique est plus énergique. Cet effet tient à ce que les matières étant excitées à chaque instant par les décharges qui se succèdent à des intervalles très-courts, émettent de la lumière non-seulement à l'instant où elles sont impressionnées, mais encore après; car la durée de la persistance de l'impression que la lumière exerce sur eux est en général plus grande que l'intervalle qui sépare deux décharges consécutives : ce motif et la persistance des impressions lumineuses sur la rétine rendent continu l'effet lumineux perçu par l'observateur.

Il se maniseste donc, à l'aide de cette disposition, des essets analogues à ceux que l'on observe dans le phosphoroscope, si ce n'est que les décharges électriques remplacent les éclats intermittents que la lumière solaire produit en pénétrant dans cet appareil. D'un autre côté, ce mode d'expérimentation est éminemment propre à montrer l'action exercée par la lumière sur les corps dans lesquels la durée de la persistance de l'impression lumineuse ne subsiste que pendant un temps très-court, tels que le bisulfate de

quinine, le double cyanure de platine et de potassium, etc., et que le phosphoroscope ne peut accuser. Jusqu'ici on a admis que l'électricité n'agissait que comme source lumineuse; d'après cela ce mode d'expérimentation donnerait principalement l'effet des rayons les plus réfrangibles.

En plaçant dans les tubes les sulfures alcalino-terreux décrits dans le § II de la Ire Partie, on obtient pendant le passage des décharges électriques des effets lumineux des plus brillants, et pour ainsi dire une quelconque des nuances prismatiques suivant la matière que l'on emploie. Ainsi le sulfure de calcium orangé (provenant du spath d'Islande calciné avec du soufre, préparation nº 2, page 45) donne dans le tube une belle couleur rouge dont la teinte est un peu différente de celle émise par le sulfure après l'action lumineuse, en raison de la couleur violacée des rayons électriques eux-mêmes qui se mélange à la couleur orangée du corps. Le sulfure de strontium vert (obtenu avec le carbonate de strontiane ou par la réduction du sulfate, nº 3, page 50), le sulfure de calcium vert légèrement bleuâtre (nº 4, page 45) et le sulfure de strontium bleu-violet (nº 6, page 50, obtenu par l'action du soufre sur la strontiane anhydre), présentent des effets d'une grande puissance. Je signale ces quatre préparations, car pendant le passage de l'électricité la nuance des rayons électriques qui se malange à celle que donne le corps, fait que les tubes offrent des teintes orangées, vertes, bleues et violettes d'une grande netteté. En plaçant parallèlement à côté les uns des autres plusieurs tubes faisant partie du même circuit, comme le représente la fig. 7, M étant le conducteur d'une machine électrique et N une tige qui touche au sol, ou bien en les faisant traverser par les décharges d'un puissant appareil d'induction, on peut les éclairer simultanément. On pourrait également préparer des tubes ou des œufs électriques de plus grandes dimensions, et fixer avec de la gomme sur une partie de leur surface intérieure les substances phosphorescentes, et alors, tout en n'employant que peu de matière, on pourrait produire les essets lumineux dont il s'agit sur une plus grande étendue.

La quatrième préparation (bleu-violet de strontiane) présente de plus cet effet remarquable; qui du reste va être indiqué plus loin, qu'en abaissant sa température à — 20 degrés, elle donne une nuance violette plus belle; à + 70 degrés, elle paraît verdâtre, et, en chauffant le tube vers 200 degrés, la lumière émise serait jaune-orangé. Ainsi la chaleur scule modifie l'état physique de ce sulfure.

En mettant dans les tubes des substances telles que des petits tubes fermés remplies d'une dissolution de chlorophylle, du nitrate d'urane, de bisulfate de quinine, et des cristaux de double cyanure de potassium et de platine, on obtiendrait des effets lumineux et de couleur rouge, verte, bleue claire et violette, mais seulement pendant le passage de l'électricité; car lorsque l'action lumineuse cesserait, ces matières redeviendraient immédiatement obscures comme on l'a expliqué dans le paragraphe précédent, ce qui n'a pas lieu avec les sulfures phosphorescents.

L'effet lumineux est en général plus énergique près du pôle négatif, mais cette différence dépend de la substance phosphorescente; avec le sulfure de calcium orangé, elle est moins manifeste qu'avec le sulfure de strontium vert où elle est très-marquée. Ce résultat tient à ce que les rayons qui impressionnent les différentes substances sont inégalement réfrangibles, et à ce que plus cette réfrangibilité est grande, plus l'inégalité d'action près des pôles est grande, puisque près du pôle négatif la couleur de l'arc est plus bleue que partout ailleurs. On observe également par ce mode d'action que le verre devient phosphorescent pendant le passage de l'électricité comme dans le phosphoroscope, et les rayons qu'il émet se mélangent à ceux qui proviennent de la matière phosphorescente; ceux qui proviennent de l'action directe des rayons électriques modifient également, ainsi qu'on

l'a dit plus haut, la nuance que la matière présente quand elle est lumineuse seule.

J'ai observé qu'il n'était pas nécessaire que les tubes vides A et B fussent munis de fil de platine pénétrant à l'intérieur pour que les décharges se succédassent et que les substances sussent rendues lumineuses; il sussit d'appliquer sur les deux extrémités d'un tube vide d'air et renfermant un sulfure phosphorescent, deux anneaux métalliques communiquant aux deux fils d'un appareil d'induction, pour que des décharges intérieures éclairent ce sulfure, quoique à un degré plus faible que lorsque les fils de platine pénètrent dans l'intérieur du tube. Ce phénomène très-curieux me paraît tenir à ce que la surface du verre conduit légèrement l'électricité, et à ce que le passage alternatif de cet agent sur le tube donne lieu à des décharges induites dans l'intérieur qui se manifestent par des rayons électriques (comme dans les anciennes expériences d'Hauksbée sur les globes lumineux par frottement), et encore mieux par l'illumination des matières impressionnables. Le fait suivant me paraît appuyer cette manière de voir : si l'on rend la surface du verre plus conductrice en insufflant de l'air humide, l'esset lumineux intérieur augmente d'intensité. Ces résultats permettent de placer des corps dans l'intérieur de tubes contenant de l'air raréfié, et de les soumettre à l'action de l'électricité sans l'intermédiaire d'aucun fil métallique.

En somme, le mode d'expérimentation que je viens de décrire offre un des moyens les plus frappants que l'on puisse employer dans les cours publics et en général dans toutes les circonstances, pour montrer les effets lumineux des corps qui ont la faculté de conserver pendant un temps plus ou moins long (et surtout dans ce dernier cas) l'action exercée par la lumière.

§ IV. — Intensité et composition de la lumière émise par les corps phosphorescents à des températures différentes.

Lumière émise à la température ambiante. — Lorsqu'une substance phosphorescente est soumise à l'action des rayons solaires, le temps nécessaire pour qu'elle acquière son maximum d'effet dépend de l'impressionnabilité du corps; cela résulte de ce fait vérifié par Dufay qu'en prenant des substances très-faiblement lumineuses, il faut plusieurs secondes d'exposition à l'action du rayonnement pour qu'elles donnent leur plus forte émission de lumière. Mais s'il s'agit de matières très-impressionnables, comme les sulfures alcalino-terreux, la durée de l'insolation nécessaire pour atteindre ce but est excessivement courte, puisqu'une étincelle électrique suffit pour les rendre actifs. D'un autre côté, il est probable que ce temps dépend également de l'intensité lumineuse, puisque avec une forte décharge électrique la plupart des corps deviennent plus brillants qu'après avoir été exposés pendant quelques instants à la lumière solaire.

Il résulte de ce qui précède, que si une substance a été exposée à la lumière pendant un temps suffisant pour qu'elle présente l'action la plus forte que l'on puisse avoir dans les conditions de l'expérience à une température déterminée, son état lumineux dépendra de l'intensité des rayons actifs et de son impressionnabilité. Avec le phosphoroscope il est facile de vérifier cette conséquence; en faisant usage de la lumière diffuse et d'un corps impressionnable placé dans l'intérieur de l'appareil, ce corps prend presque immédiatement un état d'équilibre en rapport avec l'intensité des rayons actifs; en effet, si cet état d'équilibre n'est pas donné par le passage de la lumière au travers de la première ouverture du disque quand celui-ci est entraîné dans son mouvement de rotation, le passage successif des ouvertures

conduit très-rapidement à ce résultat; si alors les rayons solaires viennent à pénétrer dans l'appareil le corps devient plus brillant; enfin en concentrant les rayons solaires avec une lentille et en éclairant fortement le corps, l'impression qu'il en reçoit se trouve augmentée. L'intensité de la lumière émise par le corps en vertu de son action propre, et qui est indépendante de la durée de l'émission, est donc fonction de l'intensité des rayons actifs.

En général, quand on se sert de lumière diffuse ou solaire pour influencer les corps, la lumière émise par phosphorescence est beaucoup moins vive que la lumière incidente; mais si l'on opère avec les différentes parties du spectre, il peut en être autrement, car les rayons ultra-violets qui ne sont pas visibles peuvent donner lieu à une phosphorescence très-vive. Avec le phosphoroscope on peut suivre l'émission lumineuse d'un corps d'une manière continue; cet appareil permettra donc de rechercher comment varie l'intensité de la lumière émise par phosphorescence lorsque l'intensité des rayons actifs change dans des limites déterminées et ainsi que je compte le faire plus tard.

Lorsqu'une substance impressionnable vient d'être excitée par la lumière diffuse ou solaire, elle émet aussitôt des rayons qui peuvent être d'une inégale réfrangibilité et dont le mélange constitue alors la teinte de la substance; mais si ce mélange est formé de rayons qui s'éteignent inégalement vite, la lueur changera peu à peu de nuance. Tel est l'effet que l'on observe avec quelques substances et surtout avec celles qui présentent des teintes violettes et bleues; ainsi le sulfure de strontium lumineux violet à l'instant de l'insolation, devient plus bleuâtre peu d'instants après; les rayons les plus réfrangibles semblent donc s'éteindre les premiers. Les phosphores qui présentent des teintes jaunes et orangées diminuent d'intensité, mais ne présentent pas de changements de teinte qui soient aussi appréciables. D'un autre côté, au bout d'un certain temps, et comme on l'a déjà vu page 78, toutes les nuances lumineuses émises par les divers phosphores quels qu'ils soient sont impossibles à saisir, et l'œil ne peut plus distinguer quelle est la réfrangibilité de la lumière émise.

Quand on veut étudier la composition de la lumière émanée d'un corps phosphorescent, il est donc nécessaire de le prendre à l'instant de l'insolation, et aucune disposition n'est plus commode pour cela que le phosphoroscope dans lequel les substances phosphorescentes sont lumineuses avec la même intensité et d'une manière continue; c'est également dans cet appareil qu'il faut examiner les corps pour bien juger de la couleur émise à l'instant de l'insolation.

La lumière émise par un corps phosphorescent a en général une réfrangibilité moindre que celle des rayons actifs (voir page 62), mais dans cette circonstance, comme lors de l'émission des rayons par une source lumineuse quel-conque, la couleur des rayons émis est intimement liée à la réfrangibilité de ceux-ci.

Quand il s'agit de corps très-impressionnables, comme certains sulfures, il suffit, pour étudier la composition de la lumière émise, de la simple comparaison des spectres obtenus en examinant par réfraction des fragments de ces sulfures rendus phosphorescents. On a comparé de cette manière la lumière émise par des fragments de sulfure de calcium, et à cet effet, on a fixé sur une plaque métallique verticale, avec un peu de gomme, quatre fragments de ces sulfures: l'un rouge-orangé, le second vert, le troisième bleuâtre, le quatrième bleu-indigo. Ces fragments formaient des carrés de 1 millimètre de côté et étaient placés sur une même ligne verticale. Pour comparer les effets produits à ceux que l'on obtient avec une lumière connue, on a fait une petite ouverture carrée de 1 millimètre de côté à la plaque

métallique et placée au-dessus des fragments phosphorescents, sur la même ligne verticale qu'eux, et immédiatement au-dessus du fragment supérieur.

La plaque métallique était fixée à la partie antérieure d'une boîte dans laquelle était placée une bougie ou mieux une lampe à alcool dont la mèche était imbibée de sel; on sait que la lumière jaune émise par l'alcool salé a une réfrangibilité peu différente de celle qui correspond à la raie D du spectre. En examinant alors au travers d'un prisme et avec une petite lunette, les spectres formés au moyen de la réfraction des rayons émis par la flamme à travers l'ouverture, et par ceux qui provenaient des fragments phosphorescents préalablement insolés, on a reconnu qu'ils contenaient des rayons différents de réfrangibilité. Le fragment supérieur, lumineux rouge-orangé, a donné une petite tache lumineuse d'une teinte sensiblement uniforme, et dont la réfrangibilité moyenne correspondait à peu près à la raie C, et s'étendait un peu au delà. Le second et le troisième fragments lumineux, vert brillant et vert-bleuâtre, offraient des taches plus étendues et comprises entre les réfrangibilités correspondantes aux raies E et G, mais le premier ayant plus de vert, le deuxième plus de bleu.

Quant au quatrième fragment, lumineux bleu-indigo, il présentait une tache presque entièrement bleu-indigo et comprise entre les espaces correspondant aux raies G et H, sauf un faible prolongement de chaque côté, d'une teinte bleuâtre vers la partie la moins réfrangible et violette de l'autre côté; ainsi la couleur de la lumière émise par les substances phosphorescentes provient du mélange en plus ou moins grande proportion de rayons différemment réfrangibles.

Ce même système des fragments lumineux différemment, permet de vérifier rapidement, et ainsi que cela résulte de toutes les expériences citées antérieurement, que la couleur de la lumière émise n'a aucun rapport avec la réfrangibilité des rayons actifs, ou du moins quand cet effet est observé, ce n'est qu'accidentellement. Pour cela, il suffit de promener dans toute l'étendue d'un spectre solaire assez intense les fragments phosphorescents, de façon à ce que la ligne qu'ils forment soit perpendiculaire à la longueur du spectre, et que dans chaque partie du spectre les rayons de même réfrangibilité frappent à la fois les fragments; on reconnaît que ces fragments ne deviennent lumineux que vers le violet prismatique, et qu'alors ils s'illuminent tous chacun d'eux avec leur nuance propre.

En examinant au travers d'un prisme, des fragments de spath d'Islande rendus lumineux d'une manière continue dans le phosphoroscope par transparence, j'ai reconnu que les rayons émis étaient les rayons correspondants à la partie la moins réfrangible du spectre, depuis B jusque entre D et b. Le nitrate d'urane vert donne des rayons orangés, jaunes, verts, et bleus, c'est-à-dire une grande partie des rayons prismatiques.

Lumière émise par les corps à des températures diverses.

L'intensité et la réfrangibilité de la lumière émise par une substance phosphorescente dépend autant de son état calorifique que de sa constitution physique. On va voir en effet, qu'à une température donnée, une substance prend un état d'équilibre moléculaire d'après lequel elle émet des rayons de telle ou telle nuance, pendant un temps et avec une intensité déterminés, et est sensible entre des limites particulières de réfrangibilité; cet état d'équilibre est temporaire, car lorsque les corps reprennent la température ordinaire, ils se trouvent de nouveau dans les mêmes conditions que primitivement.

Tous les corps, sous ce rapport, ne présentent pas les mêmes effets et sont plus ou moins modifiés temporairement par la chaleur. La substance qui présente les modifications les plus grandes est le sulfure de strontium obtenu

par la réaction du soufre sur la strontiane au-dessus de 500 à 600 degrés, et lumineux violet à la température ordinaire (voir page 50); il change de nuances pour de faibles différences de température, et revient à son état primitif quand on le place de nouveau à la température ordinaire.

Pour observer les effets produits, on a placé quelques fragments de ce sulfure dans un tube fermé par en bas, que l'on a plongé dans un bain d'eau ou d'huile, ou dans mélange réfrigérant, et l'on a comparé le tube chauffé à un tube semblable non chauffé, en les exposant pendant un temps trèscourt à la lumière, puis les rentrant dans l'obscurité; ainsi l'effet produit dépend de la lumière émise dans l'obscurité après l'insolation, et cela à la température fixe qui se trouve indiquée ci-contre; on a eu:

| TEMPÉRATURE<br>du sulfure de strontium<br>à l'instant<br>de l'insolation. | COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE<br>après l'exposition du corps à la lumière solaire ou diffuse.                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — 20°  + 20 40 70 90 100 200 envir.                                       | Violette foncée; phosphorescence vive. Violette plus bleue. Bleue claire. Teinte légèrement verdâtre; à peine trace de bleu. Jaune verdâtre. Jaune légèrement verdâtre. Orangée. La lumière émise est d'une intensité trèsfaible. |

Avec cette substance, à mesure que l'on opère à une température plus élevée, la lumière émise après l'insolation est de moins en moins réfrangible, et vers 200 degrés elle est analogue à celle qu'émet le sulfure de strontium préparé avec la strontiane et le soufre chaussé au-dessous de 500 degrés. On peut donc dire que le sulfure pris à diverses températures reproduit presque toutes les nuances prismatiques et par conséquent tous les essets que l'on obtient d'une manière permanente, à la température ordinaire, avec les préparations diverses que j'ai fait connaître précédemment page 46. C'est une nouvelle preuve à l'appui de l'opinion exprimée dans la première Partie de ce travail et d'après laquelle les effets divers de phosphorescence des sulfures d'une même base préparés différemment tiennent aux modifications d'un même sulfure et non pas à la composition chimique différente de ces corps.

Les autres substances phosphorescentes présentent des effets du même genre, mais à des degrés plus ou moins marqués et d'une manière moins tranchée que la substance précédente. J'ai réuni dans le tableau suivant les observations faites avec les principaux types des sulfures de calcium, de barium et strontium, lumineux différemment, portés à des températures diverses.

|                          |                                                                                                                   | COULEUR DE LA LUKIÈRE É                                                                              | EMISE, LA TEMPÉRAT. DU C                                                           | EMISE, LA TEMPÉRAT. DU CORPS ÉTANT FIXE A L'INSTANT DE L'INSOLATION.                                                                                                                                                          | NT DE L'INSOLATION.                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                          | THOSTACHBOLDING A LA IBERTERATURE ARBIANTE.                                                                       | 20°.                                                                                                 | Entre 16 et 20 degrés.                                                             | A + 100°.                                                                                                                                                                                                                     | Entre 200 et 300°.                        |
| reinm·                   | Rouge orangé, provenant de coquilles d'hut-<br>tres simplement calcinées                                          | Rouge feu, lum. beauc.<br>plus vive qu'à + 20°.<br>Jaune.                                            | Rouge orangé.<br>Jaune.                                                            | Rougeorangé, faib lum. Effet très-faible. L'intensité lumineuse seule diminue, la                                                                                                                                             | Effet très-faible.                        |
| EDE CVI                  | Vert très-vif (voir page 45) préparat. nº 4 Vert.  Vert légèrement bleuâtre et peu vif (1) Vert, légèr. bleuâtre. | Vert.<br>Vert, légèr. bleuâtre.                                                                      | Vert.<br>Vert légèr. bleuâtre,<br>lumière faible.                                  | > 5                                                                                                                                                                                                                           | Jaune verdâtre. Bleu indigo.              |
| Pari                     | Bleu indigo, par le persulfure de potassium et les coquilles d'huttres                                            | La teinte est à peu prè<br>Iden                                                                      | ės la même aux differ. te<br>m.                                                    | La teinte est à peu près la même aux différ. températ., l'intensité seule est différente.<br>l'intensité lumineuse seule diffère.                                                                                             | le est différente.<br>euse seule diffère. |
| SULFURE<br>DE STRONTIUM. | sous de 500 degrés                                                                                                | La teinte jaune est à pe<br>Vert, belle lumière.<br>La teinte varie peu av<br>(Les résultats obtenus | eu près la même aux div<br> Vert.<br>vec la température.<br>s sont compris dans le | La teinte jaune est à peu près la même aux diverses temp. jusqu'à 1000 Verdâtre.  Vert, belle lumière.  Vert.  La teinte varie peu avec la température.  (Les résultats obtenus sont compris dans le tableau de la page 103.) | Verdåtre.<br>Bleuåtre.<br>Verdåtre.       |
| BARIUM.                  | Jaune orangé (voir page 54)                                                                                       | La teinte est à peu pr<br>Vert, belle lumière                                                        | ès la même aux différe<br>Vert.                                                    | entes températures.<br>Vert.                                                                                                                                                                                                  | Jaune verdâtre.                           |
|                          |                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                           |

(1) Le sulfare vert de chaux qui change avec la température et devient bleu indigo, peutêtre obtenu de différentes manières 1° en calcinant avec le soufre le carbonate de chaux préparé au moyen du nitrate de chaux dissous et du carbonate d'ammoniaque, mais le nitrate de chaux étant donné par l'acide nitrique et la chanx de craie (blanc d'Espagne), 2° par l'aciden de persulfure de potassium sur certaines parties des coquilles d'huitres calcinées.

On voit que deux des sulfures de calcium sont fortement influencés par la chaleur: le rouge orangé et le vert dont on indique la préparation. Le premier est beaucoup plus brillant à — 20 degrés et ensuite, quand on élève sa température, sa teinte ne change pas, mais l'intensité lumineuse diminue; le second tourne au bleuâtre vers 100 degrés, mais entre 200 et 300 il devient franchement bleu-indigo, et offre la même teinte que le sulfure bleu-indigo no 5 indique page 45. Ce résultat est à signaler, car on obtient ici à volonté, mais temporairement, le même effet que l'on produit accidentellement, d'une manière permanente, par la réaction du persulfure de potassium à haute température sur la chaux. Du reste, on va voir que l'analyse de l'action du spectre conduit à admettre que, dans l'un et l'autre cas, on a le même phosphore.

Le sulfure de calcium vert, dont la nuance est si belle et si vive, ne change pas de la même manière et donne seu-lement du jaune verdâtre à une haute température. Quant au sulfure bleu-indigo, au sulfure violet, ainsi qu'au jaune orangé, la teinte de la lumière qu'ils émettent varie peu et l'on n'obtient que des changements dans l'intensité et dans la durée de la phosphorescence.

Les sulfures de strontium autres que le violet, et ceux de barium, n'offrent que peu de différences; le vert de strontium à une haute température tourne au bleuâtre, celui de barium devient au contraire jaunâtre. Ainsi, pour quelques-unes des matières phosphorescentes, les rayons émis lorsque leur masse est maintenue à une température élevée sont plus réfrangibles qu'à la température ambiante, et pour d'autres ils le sont moins; il n'y a aucune règle générale à cet égard.

L'intensité et la durée de la phosphorescence changent également comme la réfrangibilité quand les corps sont maintenus à diverses températures, mais d'une manière inégale pour chaque substance. Avec le sulfure de calcium lumineux rouge l'intensité et la durée sont plus grandes à — 20 degrés qu'aux autres températures; pour le phosphore lumineux vert très-brillant, cette intensité est plus grande à 100 degrés qu'à + 20, mais la lumière émise dure moins qu'à cette température; vers 200 degrés l'intensité lumineuse en général est moindre pour tous les phosphores qu'à la température ordinaire, mais avec le sulfure de calcium lumineux verdâtre faible, l'intensité de la lumière bleu-indigo émise est assez forte.

En général, à basse température, les substances reçoivent presque toutes une somme d'action plus grande de la part de la lumière, ensuite elles luisent pendant plus longtemps; par contre, la durée de l'émission est moindre à mesure que la température est plus élevée. D'un autre côté, les différents rayons dont se compose la lumière émise par les corps n'offrent pas la même durée, puisque nous avons dit, page 99, que les nuances violettes et bleues paraissent s'éteindre les premières: tel est l'effet que produit le sulfure de strontium violet, qui est plus violet dans le phosphoroscope qu'il ne l'est quand on le regarde à l'obscurité quelques instants après l'insolation.

Il était intéressant d'examiner le mode d'action du spectre sur ces substances et surtout sur le sulfure de calcium, qui devient bleu indigo de 200 à 300 degrés, car ce phosphore est le seul jusqu'ici que j'aie trouvé pour ainsi dire à l'unisson des rayons actifs, puisque la partie où il est impressionné dans le spectre a la même couleur que celle des rayons qui sont émis par phosphorescence. J'ai placé cette matière dans un tube à parois minces de façon à l'emplir, et j'ai projeté un spectre sur le tube, de sorte que la longueur du spectre fût parallèle à la direction du tube. J'ai noté la position des parties actives et j'ai reconnu qu'il y avait deux espaces lumineux, de même que dans les fig. 3 et 4, Pl. I, relatives au sulfure de calcium, le premier ou le moins réfrangible étant

moins étendu et moins lumineux que le second, et tous deux donnant une teinte verdâtre faible. En élevant alors la température du tube à l'aide d'une lampe à alcool, vers 200 degrés l'effet du spectre a changé, et le premier espace lumineux ou le moins réfrangible est devenu plus étendu et a pris une belle teinte bleue-indigo vive après l'action de la partie active de l'image prismatique; en élevant davantage la température, le résultat a encore été le même: l'image de la partie active du spectre a été semblable à celle de la fig. 5, Pl. I, et la matière a donné deux nuances différentes par l'action de deux parties d'inégale réfrangibilité. Il résulte de là que l'action du spectre, comme la simple comparaison des rayons lumineux émis après l'action de la lumière diffuse, montre que le sulfure de calcium qui donne lieu à cet effet lorsqu'il est chauffé, se comporte temporairement comme se comporte à la température ordinaire le composé obtenu, dans certaines conditions, par la réaction du persulfure de potassium sur la chaux.

On peut juger approximativement et de prime abord quand une substance phosphorescente change de teinte avec la température; il suffit d'insoler un fragment de cette substance et de le projeter sur une pelle en ser chaufsée à 300 ou 400 degrés, ou bien dans un canon de pistolet dont la culasse est maintenue à cette température; ce fragment devient très-lumineux pour cesser promptement de l'être, la chaleur activant beaucoup l'émission lumineuse; mais si, lors de cette émission, sa nuance change, on peut être assuré que ce changement est dû aux variations calorifiques qui sont passer le corps par une succession d'états différents sous le rapport de la phosphorescence. En effet, avec des fragments des sulfures cités plus haut, on retrouve successivement les teintes diverses dont nous avons parlé daus le tableau nº 5, c'est-à-dire des changements de couleur et d'intensité pour quelques-uns et des changements seuls d'intensité pour d'autres. Il est même à supposer que le fluorure

de calcium (la chlorophane), qui présente des teintes vertes, jaunes et à la sin bleues quand on le fait luire par simple élévation de température, présenterait des effets de phosphorescence analogues à ceux que j'ai indiqués précédemment, si on l'exposait à l'action du rayounement à des températures différentes; mais la faible intensité lumineuse de cette substance après son insolation s'oppose à ce qu'on puisse vérisier si cette supposition est sondée. Ainsi, à une température déterminée, une matière phosphorescente prend un état d'équilibre qui en fait pour ainsi dire un phosphore spécial.

Quand on place des corps différemment échauffés dans le phosphoroscope, ils donnent d'une manière continue les différentes nuances citées plus haut. Il est possible que certains corps, qui sont seulement lumineux dans le phosphoroscope, tels que le spath d'Islande, le verre, etc., donnent lieu à des actions du même genre quand ils sont soumis à différentes températures. Je n'ai pu jusqu'ici vérifier cette supposition, mais je compte le faire en continuant ces recherches. Je me bornerai à dire ici que le spath d'Islande lumineux orangé ne m'a pas paru changer sensiblement d'action entre o et 300 degrés.

Ces résultats sont très-intéressants en ce qu'ils viennent confirmer l'explication que j'avais donnée des effets différents présentés par les sulfures phosphorescents préparés dans des conditions diverses, en les rapportant à un état moléculaire particulier, et non pas à autant de combinaisons chimiques différentes. Il n'était pas possible de résoudre chimiquement la question, puisque la composition des sulfures alcalino-terreux est très-complexe; mais quand on voit un même corps, comme le sulfure de strontium violet, présenter temporairement les différentes nuances que donnent les différents sulfures de strontium, et revenir à son état primitif quand les conditions calorifiques sont les mêmes qu'avant l'expérience, on doit en conclure que sa

composition chimique ne variant pas, son état physique seul est modifié.

## § V. — Effets divers présentés par les substances phosphorescentes.

D'après ce que nous avons vu précédemment, la réfrangibilité de la lumière émisc par phosphorescence est en général moindre que celle des rayons actifs. Or on sait que dans le rayonnement solaire l'action calorifique est plus grande lorsque la longueur d'onde est plus considérable, de sorte que la chaleur qui est bien manifeste dans la partie la moins réfrangible n'est plus appréciable dans la partie violette du spectre. Il était intéressant de vérifier si, lors de l'action des corps phosphorescents, le rayonnement résultant de l'action subséquente de la partie la plus réfrangible du spectre était capable de produire une impression calorisique, alors que cette partie du spectre n'aurait pu le saire; ou bien, en d'autres termes, la transformation de mouvement vibratoire donnant lieu aux phénomènes de phosphorescence, en augmentant la longueur d'onde des rayons actifs, ne donnerait-elle pas de la chaleur, alors que dans les rayons actifs le mouvement vibratoire produirait d'autres fonctions. Si cet effet devait avoir lieu, il semble qu'il serait plus sensible, surtout avec les substances qui, par phosphorescence, émettent de la lumière rouge ou orangée.

Pour examiner s'il se produisait une action de ce genre, on a disposé une pile thermo-électrique très-sensible en relation avec un multiplicateur, de façon à pouvoir étudier l'action calorifique résultant, soit du contact du corps phosphorescent, soit de son rayonnement par diffusion. Dans le premier cas, on a attaché des fragments très-phosphorescents à la pile thermo-électrique; dans le second, on les a placés à quelques centimètres de distance. En opérant avec les corps phosphorescents rouges-orangés comme avec les matières les plus lumineuses, vertes et jaunes, telles que

les sulfures de barium et de strontium, il n'a pas été possible de reconnaître des traces d'action calorifique autre que celles qui résulte de l'influence directe des rayons solaires actifs eux-mêmes. Il est possible que la sensibilité des piles et celle du multiplicateur ne soit pas assez grande pour cela, et que l'on doive attribuer ces résultats négatifs à cette cause. C'est pour ce motif que je compte reprendre l'étude de ces phénomènes. Les effets calorifiques n'ont pas été appréciables, soit que l'on ait opéré avec la lumière diffuse, soit sous l'influence de rayons différemment réfrangibles et surtout des rayons violets extrêmes.

J'ai essayé de même de reconnaître si, lors de la fluorescence des matières telles que le sulfate de quinine, le verre d'urane, la dissolution alcoolique de chlorophylle, et pendant que les rayons extrêmes violets tombaient sur ces substances (les liquides étant renfermés dans des sortes de thermomètres), on observerait des traces d'action calorifique, mais sans plus de succès; je ne puis dire si ce sont les appareils qui n'ont pas une sensibilité suffisante, ou bien si les effets dont il est question ne seraient pas trop faibles pour être observés. Cependant je compte en me servant du phosphoroscope par transparence et en concentrant fortement la lumière, étudier de nouveau cette question.

Du reste, l'intensité de la lumière émise par les substances phosphorescentes après une simple insolation n'a pas offert une intensité suffisante pour affecter une substance chimiquement impressionnable, ni pour rendre d'autres corps phosphorescents; mais j'espère qu'en opérant également avec le phosphoroscope ou avec la lumière électrique, l'action devenant continue, on pourra rendre ces effets manifestes.

Lorsqu'on examine dans l'obscurité une substance phosphorescente, comme un fragment de sulfure de calcium, il semble que des rayons lumineux soient émis du milieu de la masse, et que le phénomène ne réside pas seulement à la surface du corps. L'effet qui se produit est analogue à celui que l'on observe lorsque les corps sont portés à la température rouge, et qu'ils deviennent lumineux par la chaleur; les molécules sont aussi bien en vibration à une certaine profondeur qu'à la surface, et on conçoit que des rayons émis par les particules jusqu'à une très-petite distance de la surface puissent être envoyés à l'observateur. Pour les corps phosphorents il en est de même; les différentes substances avec lesquelles on opère n'ont pas une opacité absolue, surtout sous une petite épaisseur; il résulte de là que l'action du rayonnement peut pénétrer à une petite profondeur, et rendre phosphorescentes les parties qui se trouvent frappées.

Du reste, un effet observé par M. Biot et par mon père (1) me semble devoir être expliqué par une certaine translucidité des substances phosphorescentes. Ils ont reconnu que si l'on excite la phosphorescence avec une étincelle électrique sur une très-petite étendue d'une surface d'un fragment de sulfure de calcium, le point lumineux qui devient visible immédiatement après la décharge, augmente peu à peu de dimensions, de sorte que l'action phosphorique semble se propager autour du point frappé. Je pense que sans admettre cette propagation, il est possible que la substance n'étant pas complétement opaque, les rayons ne bornent pas leur action à la partie frappée directement par la lumière; en effet, j'ai vérifié directement, en plaçant des fragments de sulfure de calcium de 1 à 1 millimètre d'épaisseur et provenant d'écailles d'huîtres, sur la route d'un faisceau de rayons lumineux très-mince dans l'intérieur d'une chambre obscure, que le fragment était doué d'une certaine translucidité, et que les rayons disfusés qui éclairaient imparfaitement la partie postérieure du fragment sussisaient pour rendre cette partie légèrement phosphorescente.

<sup>(1)</sup> BECQUEREL, Traité d'Électricité, tome VI, page 297.

Il est donc probable que lorsqu'une surface de petite étendue est frappée par la lumière, les parties voisines sont influencées par diffusion; et comme la lucur qu'elles émettent est moins vive que celle qui est émise immédiatement par la partie centrale, on aperçoit celle-ci la première, et peu à peu les effets devenant comparables, la tache lumineuse semble s'agrandir. Cette expérience curieuse, qui peut-être n'est due qu'à une illusion d'optique, est facile à répéter avec un faisceau de rayons solaires introduits dans une chambre noire; on les concentre alors au foyer d'une lentille, et après les avoir reçus sur la surface d'un fragment de sulfure de calcium très-phosphorescent, on constate que la partie frappée directement par la lumière augmente d'étendue dans l'obscurité.

Je citerai, en terminant, l'expérience suivante qui se rapporte également à ce sujet : j'ai impressionné une substance phosphorescente fixée sur une feuille de verre avec de la gomme, puis je l'ai mise en contact avec une surface semblable plus étendue, mais non impressionnée, et qui avait été placée dans l'obscurité depuis plus d'un jour; au bout d'une heure, en élevant la température de la surface non impressionnée, j'ai obtenu une faible émission de lumière en face des points qui se trouvaient au contact des parties. actives; mais comme une feuille de mica très-mince interposée s'est opposée à cette action, j'ai pensé que quelques parties du sulfure phosphorescent avaient pu se détacher et rester adhérentes à l'autre surface en contact. Je n'ai pu reconnaître nettement, par ce mode d'expérimentation, si la propagation de l'action phosphorogénique a lieu de molécule à molécule par contact, et jusqu'à quelle limite elle se produit. Ainsi, quant à présent, on ne peut dire si l'action phosphorescente se trouve limitée très-exactement aux parties frappées par le rayonnement; car cette limite, sans être aussi étendue que M. Biot et mon père le supposaient, pourraient être de l'ordre de grandeur de celle des espaces intermoléculaires.

Quant aux corps phosphorescents dont la persistance de l'impression lumineuse est de peu de durée, tels que les corps fluorescents, quand ils sont bien transparents, ils ne paraissent pas présenter de propagation de l'action lumineuse au delà des points frappés par la lumière, ou du moins l'extension des effets produits n'a pas été appréciable à nos moyens de mesure.

#### Résumé et conclusions.

Dans ces deux Mémoires, j'ai étendu les recherches que j'avais déjà entreprises à dissérentes époques sur les propriétés lumineuses que les corps acquièrent après avoir été frappés par la lumière. Ces propriétés, qui comprennent les essets connus sous le nom d'essets de phosphorescence, ne tiennent pas à des actions chimiques analogues à celles qui ont lieu dans la combustion, mais bien à des modifications purement physiques; elles dépendent de l'état moléculaire des corps et sont développées à un haut degré dans plusieurs sulfures; mais elles ont lieu, quoique plus faiblement, avec un grand nombre de matières, surtout si l'on prend des dispositions nécessaires pour que le temps qui sépare le moment où la lumière frappe les corps de l'instant où l'on observe l'esset produit soit très-court. On peut déduire des résultats qui sont renfermés dans ces recherches, les conséquences suivantes:

1°. Lorsque la lumière, et principalement les rayons les plus réfrangibles, impressionne certains corps, ceux-ci émettent ensuite des rayons lumineux dont la longueur d'onde est en général plus grande que celle des rayons actifs, et cela en présentant un décroissement très-rapide d'intensité pendant les premiers instants, puis ensuite plus lent pendant un temps qui varie suivant les corps, depuis une très-petite fraction de seconde jusqu'à plusieurs heures.

Ensuite les corps sont complétement inactifs, et exigent, pour que l'effet se reproduise, d'être exposés de nouveau à la lumière.

On peut encore exprimer ce fait en disant que ces corps offrent, pendant un certain temps, une persistance dans l'impression que la lumière exerce sur eux, laquelle dépend de leur nature et de leur état physique. Cette émission de lumière correspond à une certaine somme d'action reçue par chaque corps, et a lieu dans l'obscurité, que le corps soit renfermé ou non; la chaleur ne fait que d'accélérer l'émission lumineuse qui, par une élévation de température, a lieu dans un temps plus court et par conséquent avec une intensité plus grande.

- 2º. Il a été possible de construire des appareils que j'ai nommés phosphoroscopes et dans lesquels les corps sont vus par l'observateur, de façon que le temps qui sépare l'instant de l'insolation du moment de l'observation soit rendu aussi court que l'on veut et puisse être mesuré. Dans ces appareils, un certain nombre de corps deviennent lumineux alors qu'ils ne le sont pas sensiblement d'après les procédés ordinaires d'expérience.
- 3°. La réfrangibilité de la lumière émise par les substances phosphorescentes dépend de leur état moléculaire et non pas de leur composition chimique seule; en employant les sulfures alcalino-terreux il est possible, avec un même corps, d'obtenir une émission de lumière de telle ou telle nuance, et cela suivant la température à laquelle ces corps ont été soumis préalablement, et suivant les conditions dans lesquelles se trouvent les combinaisons qui, par leur réaction, donnent lieu aux substances dont on étudie la phosphorescence.
- 4°. En général, dans la préparation des sulfures alcalinoterreux nommés phosphores artificiels, l'élévation de température et la durée de l'action de la chaleur font peu varier la réfrangibilité de la lumière émise par phosphorescence;

elles n'influent en grande partie que sur l'intensité lumineuse de ces phosphores. Parmi le petit nombre de corps faisant exception à cette règle, on peut citer les produits de la réaction du soufre sur la strontiane caustique et sur la chaux.

En suivant les indications données dans ce travail, on obtient des matières phosphorescentes qui, après l'action solaire, émettent des lueurs beaucoup plus vives que celles qui avaient été obtenues jusqu'ici.

- 5°. La cause qui donne lieu au phénomène de phosphorescence par insolation d'une substance est probablement autre que celle d'où dépend son état cristallin et tient peutêtre à sa densité ou à une propriété physique particulière non encore spécifiée; dans quelques circonstances le pouvoir que possède cette substance de donner une émission de lumière de telle ou telle nuance se trouve conservé dans quelques-unes de ses combinaisons.
- 6°. Le sulfure de strontium phosphorescent préparé de manière à luire avec telle ou telle couleur, offre par diffusion à la lumière du jour une teinte analogue, quoique beaucoup plus faible, à celle de la lumière émise par phosphorescence à l'obscurité. Cet effet semblerait indiquer dans le corps une disposition des molécules à produire un effet lumineux déterminé soit par diffusion, soit par phosphorescence ou vibrations propres. Avec les sels d'uranium on retrouve une action du même genre.
- 7°. Il n'y a aucun rapport entre la durée de la lumière émise par les corps impressionnés, l'intensité de cette lumière et sa réfrangibilité: ainsi un corps peut émettre pendant longtemps de la lumière avec une faible intensité (diamant, chlorophane), ou bien pendant un temps trèscourt une lumière très-vive (spath d'Islande, verre, nitrate d'uranium, etc.).
- 8°. Il peut arriver que le même corps émette des rayons de nuances très-dissérentes, suivant le temps qui sépare le

moment où la lumière agit de celui où l'on observe l'esset produit. Ce dernier résultat montre que des vibrations de vitesse dissérentes se conservent pendant des temps inégaux dans les dissérents corps: tautôt ce sont celles qui correspondent aux rayons les moins résrangibles qui durent le plus longtemps (exemple: bisulfate de quinine, double cyanure de potassium et de platine, diamant); tantôt ce sont au contraire celles qui correspondent aux rayons les plus résrangibles (exemple: spath d'Islande et calcaire).

D'un autre côté, le même corps peut émettre des vibrations de même vitesse mais ayant des durées inégales, et cela après l'action de parties dissérentes du spectre lumineux. Tel est l'esset produit sur la plupart des sulfures alcalino-terreux (voir page 66).

- 9°. Lorsqu'on maintient à une température plus ou moins élevée une substance phosphorescente en la présentant alors à l'action du rayonnement lumineux, elle peut devenir apte à émettre des rayons de telle ou telle nuance; en la ramenant à la température ordinaire, elle reprend son action primitive. Ainsi, par exemple, de - 20 degrés jusqu'à + 200 degrés, le sulfure de strontium lumineux violet (préparé par la strontiane et le soufre au-dessus de 500 degrés) présente temporairement et successivement presque toutes les nuances prismatiques, à l'exception du rouge, c'est-à-dire les mêmes effets auxquels donnent lieu les différentes préparations de sulfure de strontium maintenues à la température ordinaire. Ces changements temporaires dans l'intensité et la réfrangibilité de la lumière émise par un corps et qui sont dus à l'influence de la chaleur, viennent à l'appui de la troisième conclusion en montrant que l'état physique du corps et non pas la composition chimique seule fait varier l'effet de phosphorescence.
- 10°. En général, comme on l'a dit dans la première conclusion, la réfrangibilité de la lumière émise par phosphorescence est moindre que celle des rayons excitateurs, ou du moins les longueurs d'onde des rayons que les corps émet\_

tent après avoir été frappés par le rayonnement sont plus grandes que celles des rayons actifs; cependant il est des cas où elle est la même, comme le sulfure de calcium lumineux bleu-indigo en est un exemple. Dans cette circonstance la matière vibre à l'unisson des rayons actifs.

- mineux impressionne les corps est extrêmement court, puisqu'une étincelle électrique dont la durée est inférieure à 1000000 de seconde suffit pour donner lieu au phénomène de phosphorescence. Cependant, pour obtenir le maximum d'effet à une température déterminée et sous l'influence d'une intensité lumineuse donnée, il est probable que le temps de l'insolation dépend de l'intensité des rayons actifs et du degré de sensibilité de la matière.
- 12°. Les rayons émanés d'un corps phosphorescent, préalablement soumis à une simple insolation, n'ont pas une intensité suffisante pour affecter les appareils thermométriques; on n'a pu également jusqu'ici produire par leur influence aucune action chimique.
- 13°. Plusieurs corps, comme les verres et certains composés d'uranium, ne doivent leur fluorescence qu'à la persistance dans l'impression de la lumière pendant un temps très-court, qui ne dépasse pas quelques centièmes de seconde, laquelle est mesurée au moyen du phosphoroscope; l'intensité de la lumière émise est alors trèsvive. Il est possible que les autres corps fluorescents, et surtout les matières organiques, présentent des effets analogues; mais si cette conjecture est fondée, la durée de la persistance de l'influence lumineuse doit être alors beaucoup plus courte, puisque avec les phosphoroscopes dont j'ai fait usage jusqu'ici je n'ai pu la rendre sensible, à moins que sur certains corps l'émission de la lumière n'ait lieu que pendant l'action du rayonnement; en tout cas, il est probable que la phosphorescence et la fluorescence ne difserent que par le temps pendant lequel l'impression de la lumière peut se conserver dans les corps.

- 14°. Les propriétés que présentent le verre et surtout le flint montrent que dans les appareils d'optique cette matière peut agir comme foyer lumineux; les rayons émis en vertu de cette action, quoique très-peu intenses, doivent se mélanger avec ceux qui sont transmis au travers de cette substance.
- 15°. En faisant passer des décharges électriques dans des tubes contenant de l'air raréfié et dans lesquels on a introduit des matières phosphorescentes, il se produit des effets lumineux très-remarquables pendant le passage de l'électricité et même après ce passage, lesquels permettent de manifester avec une grande intensité les différents phénomènes de phosphorescence que l'on observe habituellement avec la lumière solaire. On a donc, à l'aide de cette disposition, des effets analogues à ceux que l'on observe dans le phosphoroscope, si ce n'est que les décharges électriques remplacent les éclats intermittents que la lumière solaire produit en pénétrant dans ce dernier appareil.

Ce mode d'expérimentation est en outre très-propre à mettre en évidence les propriétés lumineuses des corps qui ne conservent l'impression de la lumière que pendant un temps très-court, puisque alors l'observateur voit les effets produits sur ces corps aussitôt après le passage de chaque décharge, et même quand la durée de la persistance de l'impression lumineuse de ces décharges est inférieure à celles que l'on peut mesurer.

Ces conclusions, qui viennent à l'appui de la théorie des ondulations admise aujourd'hui, prouvent que les vibrations lumineuses, en se transmettant aux corps, forcent les molécules d'un grand nombre d'entre eux à donner des vibrations dont la durée, l'amplitude et la longueur d'onde dépendent non-seulement de leur composition, mais encore de leur état physique.

## MÉMOIRES SUR LA CHIMIE PUBLIÉS À L'ÉTRANGER.

EXTRAITS PAR M. ADOLPHE WURTZ.

Sur la murexide; par M. Beilstein (1).

On sait que dans leur travail classique sur l'acide urique MM. Liebig et Wœhler ont émis l'opinion que la substance découverte par Scheele et décrite par Prout sous le nom de purpurate d'ammoniaque n'était pas un sel ammoniacal proprement dit, mais plutôt une substance analogue aux amides. Ces éminents chimistes l'ont désignée en conséquence sous le nom de murexide et en ont exprimé la composition par la formule

C12 H6 Az5 O8.

Bientôt après, M. Fritzsche, revenant à l'opinion de Prout, publia un Mémoire où il a décrit divers purpurates obtenus par double décomposition et possédant tous une magnifique couleur. Il a exprimé la composition du purpurate d'ammoniaque par la formule

C16 Az6 H8 Q11.

M. Liebig souleva quelques objections contre cette manière de voir. Il fit remarquer que la murexide peut être obtenue en traitant par l'oxyde d'argent ou de mercure l'uramile, qui ne renferme pas d'ammoniaque, qu'elle est décomposée par l'hydrogène sulfuré sans qu'on puisse découvrir du sulf-hydrate d'ammoniaque parmi les produits de la décomposition, etc.

Gmelin dans son classique Traité a proposé les formules

C16 Az5 H5 O12

<sup>(1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, tome CVII, page 176 (nouvelle série, tome XXXI), août 1858.

#### C16 Az6 H8 O12

pour l'acide purpurique et la murexide. Il a envisagé par conséquent la murexide comme du purpurate d'ammoniaque. Gerhardt a adopté cette opinion.

Il m'a paru que cette question tant controversée méritait un nouvel examen.

Le meilleur procédé de préparation de la murexide consiste à traiter l'uramile par l'oxyde de mercure. Je prends 4 parties d'uramile pour 3 parties d'oxyde de mercure. Les analyses que j'ai faites avec la murexide ainsi préparée s'accordent avec la formule

proposée par Gmelin. Cette formule rend compte d'une manière satisfaisante des différents modes de formation de la murexide. Ainsi la transformation de l'uramile en murexide est exprimée par l'équation suivante :

$$2 C^{8} Az^{3} H^{5} O^{6} + 2 O = C^{16} Az^{6} H^{8} O^{12} + 2 HO.$$
Uramile.
Murexide.

La réaction observée par Gmelin de l'ammoniaque sur l'alloxantine est représentée par l'équation

$$\underbrace{C^{16} Az^4 H^4 O^{11}}_{Alloxantine.} + 2 Az H^3 = \underbrace{C^{16} Az^6 H^8 O^{12}}_{Murexide.} + 2 HO.$$

La murexide est du purpurate d'ammoniaque. Ce n'est pas, comme on l'a cru jusqu'ici, un sel neutre, c'est un sel acide. L'acide purpurique qu'il renserme est bibasique. Au moment où il est mis en liberté par un acide, il se dédouble en alloxane, uramile (murexane) et ammoniaque, comme le montre l'équation suivante:

### Purpurates. — Le purpurate acide de potasse

#### C16 Az5 H4 K O12

a été préparé par la méthode de M. Fritzsche. A 300 degrés il perd 1 atome d'eau basique. Le purpurate acide de soude C<sup>16</sup> Az<sup>8</sup> H<sup>4</sup> Na O<sup>12</sup> a été préparé en faisant bouillir une solution de murexide avec du nitrate de soude. Il se forme ainsi un sel rouge peu soluble.

En précipitant une solution de murexide avec du chlorure de harium, il se forme un dépôt vert foncé de purpurate acide de baryte C<sup>16</sup> Az<sup>5</sup> H<sup>4</sup> Ba O<sup>12</sup>.

Le chlorure de calcium forme dans la dissolution bouillante de murexide un précipité vert foncé cristallin qui paraît être le purpurate de chaux neutre. Le sel obtenu par M. Fritzsche en précipitant une solution de murexide par une solution acidulée de nitrate d'argent est le purpurate acide d'argent, C<sup>16</sup> Az<sup>5</sup> H<sup>4</sup> Ag O<sup>12</sup>. L'analyse de M. Fritzsche s'accorde très-bien avec cette formule.

J'ai obtenu accidentellement le purpurate d'argent neutre C<sup>16</sup> Az<sup>5</sup> H<sup>3</sup> Ag<sup>2</sup> O<sup>12</sup>, en ajoutant du nitrate d'argent neutre à une solution saturée à froid de murexide. Au bout de quelques minutes il s'est séparé une poudre fine brunrouge. Ayant mélangé une solution de murexide avec du nitrate d'argent ammoniacal, j'ai obtenu un précipité violet foncé qui paraît être un sel basique, C<sup>16</sup> Az<sup>8</sup> H<sup>3</sup> Ag<sup>2</sup> O<sup>12</sup> + 4 Ag O.

Lorsqu'on ajoute à une solution de murexide du nitrate mercureux, il se forme immédiatement un précipité violet complétement insoluble dans l'eau. C'est ce précipité qui paraît se former lorsque la murexide se sixe sur une étosse. En teinture on mordance avec du sublimé les étosses sur lesquelles on veut fixer la murexide. On plonge ensuite les étosses dans un bain d'acide oxalique et d'acétate de soude, et on produit ainsi le ton violet qui caractérise le purpurate mercureux.

Le chlorure de platine et le chlorure d'or changent la couleur de la solution de murexide sans former de précipité.

J'ajoute en terminant que je me suis assuré de l'identité de la nurexane et de l'uramile.

Les analyses de MM. Liebig et Wœhler donnent pour ces deux substances la même quantité de carbone et d'hydrogène. Ces analyses ne diffèrent que par la-quantité d'azote. Or en analysant la murexane j'y ai trouvé 29,54 p. 100 d'azote. La formule de l'uramile, C<sup>8</sup> H<sup>4</sup> Az<sup>3</sup>O<sup>6</sup>, en exige 29, 38 pour 100.

# MEMOIRES SUR LA PHYSIQUE PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

EXTRAITS PAR M. VERDET.

Note sur le dégagement de chaleur qui accompagne les changements moléculaires du soufre et de l'iodure de mercure; par M. Rodolphe Weber (1).

On sait que M. Regnault a reconnu qu'à 93 degrés le souire mou se transforme rapidement en souire ordinaire avec dégagement de chaleur; M. Mitscherlich a également constaté un dégagement de chaleur dans la transformation rapide du souire prismatique en souire octaédrique, qui a lieu lorsqu'on écrase les cristaux ou qu'on les met en contact avec une dissolution de souire dans le sulfure de carbone (2). M. Rodolphe Weber a pu démontrer qu'il y a de la chaleur dégagée dans quelques autres des nombreux

<sup>(1)</sup> Poggendorff's Annalen, tome C, page 127, janvier 1857.

<sup>(2)</sup> Annalen de Chimie et de Physique, 3e série, tome XLVI, page 124.

changements d'état moléculaire que le soufre est apte à subir.

Le soufre mou, abandonné à lui-même, se transforme, comme on sait, en soufre dur, au bout de quelques semaines. Cette transformation ne paraît pas lui faire entièrement perdre la faculté de dégager de la chaleur aux cuvirons de 100 degrés. Ainsi M. Weber a placé dans une capsule de verre du soufre abandonné à lui-même depuis un mois et paraissant complétement dur, et l'a soumis à l'action de la vapeur d'eau bouillante : la température du soufre s'est élevée spontanément de 1 à 2 degrés au-dessus de celle de la vapeur. Avec du soufre mou récemment préparé l'élévation de température a été de 7°,5. On sait d'ailleurs, par les expériences de M. Deville, que le soufre durci au bout de quelques semaines éprouve encore une nouvelle modification au bout d'un temps très-long, d'où résulte une diminution de la proportion qu'il contient de soufre insoluble dans le sulfure de carbone.

Le soufre insoluble préparé, soit avec du soufre mou, soit avec du soufre durci, se transforme lorsqu'on le chausse à 100 degrés et qu'on le laisse ensuite refroidir en une masse compacte cristalline, facilement soluble dans le sulfure de carbone. M. Weber a reconnu qu'il y a dans cette transformation un dégagement très-sensible de chaleur, qui porte jusqu'à 104 ou 106 degrés la température d'une masse de soufre soumise à l'action de la vapeur d'eau bouillante. Le soufre insoluble, préparé avec la fleur de soufre, ne se transforme que lentement en soufre soluble par l'action d'une température de 100 degrés, et cette circonstance ne permet pas d'observer le dégagement de chaleur qui accompagne vraisemblablement cette transformation.

M. Weber a également constaté un dégagement de chaleur sensible dans le changement moléculaire bien connu que présente le bi-iodure de mercure. On sait que ce sel est dimorphe, que ses dissolutions le déposent sous forme de

tristaux rouges appartenant au système tétragonal, qu'on l'obtient par sublimation sous forme de cristaux jaunes appartenant au système rhombique, et que ces cristaux jaunes se transforment spontanément en un assemblage de très-petits cristaux rouges. Cette transformation, toujours assez rapide, s'opère instantanément sous l'influence d'une légère pression. Pour reconnaître dans ce cas une élévation de température, M. Weber a dû prendre les précautions suivantes. Il a commencé par préparer de l'iodure rouge et en le chaussant dans une capsule de verre au-dessus de la flamme d'une lampe à alcool, il l'a transformé en iodure jaune. Exécutée avec les précautions convenables, en ayant soin de ne jamais chauffer assez pour fondre l'iodure, cette opération a donné une poudre jaune très-fine, non adhérente aux parois du vase. Cette poudre, encore chaude, a été versée dans un mortier d'agate où on l'a laissée refroidir, et au bout de deux à trois heures on en a rempli un tube de verre où plongeait le réservoir d'un thermomètre. \*Ce tube a été placé dans un tube plus large pour atténuer l'influence des causes extérieures de refroidissement, et en agitant la poudre avec un fil de platine, on a déterminé sa transformation en iodure rouge. L'échaussement du thermomètre a aussitôt accusé un dégagement sensible de chaeur. Avec un poids d'iodure égal à 15 grammes cnviron, l'élévation de température observée a été de 3°,5.

fémoire sur le dégagement de lumière qui s'observe dans l'échauffement de quelques substances ; par M. Henri Rose (1).

On sait depuis longtemps que certaines substances miérales, tant naturelles qu'artificielles, étant chauffées à be température convenable, dégagent tout d'un coup une nde quantité de lumière et de chaleur, et que ce déga-

<sup>(1)</sup> Poggendorff's Annalen, tome C, page 311, février 1857.

gement est accompagné d'un changement remarquable dans les propriétés physiques et même dans les propriétés chimiques de la substance. Tel est le cas d'un certain nombre d'oxydes métalliques, particulièrement de l'oxyde de chrome, de la zircone, de l'acide titanique, de l'acide tantalique, des acides du niobium, etc. M. Regnault, dans son deuxième Mémoire sur les chaleurs spécifiques (1), a émis l'hypothèse que cette incandescence serait due à un changement brusque de chaleur spécifique, qui devrait naturellement produire un dégagement sensible de chaleur; à l'appui de cette conjecture il a cité les variations que peut éprouver la chaleur spécifique d'un même corps lorsque son état d'agrégation varie, mais il n'a fait aucune observation directe sur les oxydes dont il s'agit, si ce n'est sur l'oxyde de fer, qui ne présente que rarement et à un très-faible degré le phénomène de l'incandescence. Il a été arrêté en esset par la dissiculté qu'on éprouve à chasser toute l'eau d'un oxyde préparé artificiellement sans le calciner au point de produire l'incandescence. Cette difficulté n'existant évidemment pas dans le cas des minéraux anhydres naturels qui sont susceptibles de produire le phénomène de l'incandescence, M. Henri Rose s'est proposé de rechercher si l'hypothèse de M. Regnault se vérifiait pour ces minéraux. Il'a examiné à cet esset deux des minéraux les plus remarquables à ce point de vue, la gadolinite et la samarskite.

Gadolinite. — La gadolinite est le minéral dans lequel le phénomène de l'incandescence se montre le mieux et est connu depuis le plus longtemps. M. Scheerer a fait voir depuis plus de quinze ans que la densité de ce minéral était plus grande après qu'avant l'incandescence, et ce résultat a été vérifié par M. Henri Rose sur un très-grand nombre d'échantillons d'origine diverse. Quant à la chaleur spéci-

<sup>(1)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome 1, page 188.

fique, la moyenne de douze expériences a donné à M. Rose le nombre 0,142 pour la chaleur spécifique avant l'incandescence, et la moyenne de dix-sept expériences a donné le nombre 0,132 pour la chaleur spécifique après l'incandescence (1). L'hypothèse de M. Regnault est donc confirmée en ce qui concerne la gadolinite; la chaleur spécifique de ce minéral diminue d'environ \(\frac{1}{14}\) par l'incandescence.

M. Rose a rendu sensible d'une manière très-simple le dégagement de chaleur qui accompagne l'incandescence de gadolinite. Il a placé quelques fragments de gadolinite dans le réservoir d'une sorte de thermomètre à air en verre trèspeu fusible, dont le tube capillaire plongeait dans un liquide, et il a chaussé ce réservoir de manière à produirc l'incandescence du minéral qui y était contenu. L'action de la chaleur en dilatant l'air et le chassant de l'appareil a déterminé à travers le liquide où plongeait la tige thermométrique un dégagement de bulles d'air qui a été à peu près unisorme jusqu'à l'instant où l'incandescence s'est produite; à cet instant le dégagement est devenu beaucoup plus rapide de manière à indiquer un dégagement subit et considérable de chaleur; lorsque l'incandescence a cessé, le dégagement de bulles d'air est redevenu uniforme. L'expérience peut se faire également avec l'oxyde de chrome ou l'acide titanique. Toutefois les résultats sont moins évidents qu'avec la gadolinite.

Samarskite (niobate de fer, d'urane et d'yttria). — La samarskite présente le phénomène de l'incandescence spontanée comme la gadolinite, bien qu'à un moindre degré; mais cette incandescence a pour résultat une diminution et

<sup>(1)</sup> Le procédé de mesure de M. Rose n'a rien offert de particulier. Comme il n'avait en vue que de constater une dissérence et non de prendre des mesures absolues, M. Rose a négligé la correction du refroidissement, il a sculement pris soin de faire toutes les expériences dans des conditions de température à peu près identiques.

non un accroissement de densité, ainsi que M. Henri Rose l'a constaté depuis longtemps. Cette circonstance donnait un intérêt tout particulier à la recherche du changement que peut éprouver la chaleur spécificique de ce minéral par suite de l'incandescence. Ce changement est une diminution comme dans le cas de la gadolinite, mais c'est une diminution bien peu marquée. La moyenne de neuf expériences a donné en esset 0,107 pour valeur de la chaleur spécifique avant l'incandescence, et la moyenne de treize expériences a donné 0,102 pour valeur de la chaleur spécifique après l'incandescence. D'ailleurs le procédé décrit plus haut pour constater le dégagement de chaleur qui peut accompagner l'incandescence n'accuse aucun dégagement sensible dans le cas de la samarskite. L'incandescence de ce minéral paraît donc plutôt analogue au dégagement de lumière qui s'observe dans la transformation de l'acide arsénieux vitreux en acide cristallisé, et qui, d'après M. Henri Rose, s'accomplit sans dégagement de chaleur. Il est digne de remarque que cette transformation de l'acide arsénieux est suivic d'une diminution de densité comme l'incandescence de la samarskite. Y aurait-il entre ces phénomènes une liaison nécessaire? L'incandescence sans dégagement de chaleur serait-elle caractéristique d'une diminution de densité, et l'incandescence avec dégagement de chaleur caractéristique d'un accroissement de densité? Dans le cas de la diminution de densité, la chaleur, au lieu de se dégager, se dépenserait-elle à écarter les molécules les unes des autres? M. Henri Rose indique toutes ces conjectures, mais il s'abstient avec raison de les discuter, faute d'expériences suffisantes.

rèts de la science d'entreprendre une révision générale des équivalents des corps simples. Elle m'occupe depuis long-temps et elle ne sera certainement pas terminée avant la fin de l'année prochaine. Il faut de longues heures de travail et de grands efforts d'attention, en effet, pour se procurer les matières variées qu'une telle recherche exige, pour les analyser afin de s'assurer qu'elles sont parvenues à l'état de pureté indispensable en pareil cas, et pour les soumettre enfin aux épreuves d'où l'on tire la détermination précise de l'équivalent qu'elles sont destinées à faire connaître.

Si j'ai cru cette révision nécessaire, c'est que les chiffres exacts qui représentent les équivalents des corps simples ne sont pas seulement utiles au manufacturier qui y trouve la règle et la critique des opérations de sa fabrique, au chimiste qui les emploie pour traduire ses analyses en formules, au physicien qui en a fait la véritable unité de poids sous laquelle les propriétés des corps sont devenues comparables, c'est que de plus ces chiffres semblent encore ouvrir à la philosophie naturelle, par les rapports singuliers qui s'y révèlent, de nouveaux et profonds horizons.

Berzelius, qui a fait de cette question l'objet des expériences et des méditations de toute sa vie, était resté convaincu que les chiffres représentant les équivalents des corps simples n'avaient entre eux que des rapports fortuits, lesquels même s'évanouissaient le plus souvent à mesure que l'expérience, mieux interrogée, permettait à l'observateur de serrer de plus près les valeurs véritables de chaque équivalent.

Au contraire, un chimiste anglais, le D' Prout, signalait, il y a longtemps, une relation singulière qui se manifeste entre ces chiffres si disparates au premier abord, et montrait que, l'équivalent de l'hydrogène étant pris pour unité, ceux des corps simples les plus connus s'expriment généra-

Celle-ci conduirait à admettre que des quantités semblables de cette matière unique pourraient, par des arrangements différents, constituer des éléments ou radicaux de même poids, mais doués de propriétés distinctes.

Elle ne répugnerait pas à envisager la molécule d'un radical intermédiaire entre deux autres radicaux appartenant à une même samille comme étant produite par l'union de deux demi-molécules des radicaux extrêmes.

Enfin elle assimilerait par leur constitution présumée les radicaux supposés simples de la chimie minérale aux radicaux composés de la chimie organique dont la constitution est connue, les premiers différant toutefois des seconds par une stabilité infiniment plus grande et telle, que les forces dont la chimie dispose aujourd'hui seraient insuffisantes pour en opérer le dédoublement.

Ces problèmes, qui peuvent assurément être rangés parmi les plus élevés que la chimie ait à se proposer et à résoudre, sont-ils abordables à l'aide des nombres réunis avec tant de persévérance et de talent par Berzelius? Je ne le pense pas. J'ai souvent essayé, comme M. Josiah Cooke l'a fait de son côté, de les comparer, de les combiner et de les discuter avec l'espoir d'en tirer avec certitude une conclusion quelconque, et je n'ai pu en faire sortir autre chose que le doute. Si quelques-uns des équivalents pouvaient se classer, sans corrections, dans un petit nombre de séries comme des termes liés entre eux par d'incontestables relations numériques, il en est d'autres, et ce sont précisément les mieux connus, pour lesquels toute tentative de ce genre restait sans résultat.

Je n'osais donc ni regarder comme vains et sortuits des rapports remarquables par leur précision, leur simplicité et leur sréquence, ni considérer comme générale une loi sujette aux plus graves et aux plus importantes exceptions. Restait dès lors à prendre le seul parti d'accord avec la philosophie des sciences expérimentales, c'est-à-dire, comme

vante pour le relier plus directement encore à celui de l'hydrogène.

L'hydrogène étant pris pour unité:

L'oxygène est représenté par 8, ainsi que je l'ai démontré par la synthèse de l'eau;

Le carbone est représenté par 6, ainsi que je l'ai démontré par la synthèse de l'acide carbonique dans un travail fait de concert avec M. Stas;

L'azote est représenté par 14; je l'établis par la combustion de l'ammoniaque et par celle du cyanogène, en m'appuyant sur les équivalents déjà déterminés de l'hydrogène et du carbone.

L'argent est dès lors représenté par 108. Les expériences si parfaites sur la composition du nitrate d'argent effectuées par M. de Marignac ne laissent aucun doute à cet égard. Il suffit de les calculer en prenant 14 pour l'équivalent de l'azote et 8 pour celui de l'oxygène.

En esset, cinq expériences où il a été converti 463,607 d'argent en chlorure donnent en moyenne 107,91 pour l'équivalent de ce métal. Mais, si l'on considère l'imparfaite dessiccation du nitrate comme la principale cause d'erreur à redouter en pareil cas, on peut croire que les expériences où l'argent a sourni le moins de nitrate sont les plus rapprochées de la vérité.

Or, celles-ci donnent 107,96 et 107,98 pour l'équivalent de l'argent, c'est-à-dire sensiblement 108.

## Équivalent du chlore.

Ceci admis, j'ai cherché combien 108 d'argent exigeaient de chlore pour se convertir en chlorure d'argent. A cet esset, j'ai placé dans un tube de verre essié par un bout, Pl. III, sig. 2 et G, l'argent pur en grenailles, qu'ils'agissait de chlorurer. J'ai dirigé dans le tube un courant de chlore pur et sec, et j'ai déterminé par une chaleur convenable la

lequel passe un courant de chlore sec, on voit le chlorure à mesure qu'il se produit entrer en fusion et s'écouler dans la partie inférieure du tube. L'expérience terminée et le tube refroidi, celui-ci est vidé d'air, puis pesé.

|     | Argent. | Chlorure. | Equiv. du chlore. |
|-----|---------|-----------|-------------------|
| I.  | 9,954   | 13,227    | 35,512            |
| II. | 19,976  | 26,542    | 35,499            |

Si ces expériences sont exactes, il faut en conclure que lorsqu'on opère par voie humide, on est généralement exposé à perdre environ — du chlorure d'argent qu'on a précipité.

108 grammes d'argent ont donc exigé pour se convertir en chlorure 35gr,5 de chlore.

Ce chiffre est d'accord avec les déterminations anciennes de Wenzel et de Berzelius, aiusi qu'avec les expériences plus récentes et si parfaites de M. Pelouze, de M. Maumené et de M. de Mariguac. Par la simplicité du moyen employé pour l'obtenir, il écarterait toutes les objections, s'il en était resté après les travaux des savants que je viens de citer.

La loi de Prout n'est donc pas générale : elle ne s'applique pas au chlore.

Les expériences que j'ai faites sur le cuivre, soit en réduisant le bioxyde de cuivre, soit en transformant le cuivre en sulfure de cuivre, placent l'équivalent du cuivre entre 31,5 et 32, vers 31,75; mais les résultats ne sont pas encore assez concordants pour qu'on puisse les regarder comme définitifs. Celles que j'ai faites sur le barium, le manganèse, le cobalt, le nickel et le plomb rangent ces métaux parmi les corps qui suivent la même loi que le chlore.

On verra plus loin que l'aluminium, le zinc, le strontium et le sélénium appartiennent à une autre série et qu'il faudrait doubler leur équivalent pour qu'il fût un multiple exact de 0,5. C'est-à-dire qu'il existe au moins six corps

pres expériences donnent 68,45 comme limite inférieure à cet équivalent, et elles s'accordent en général à le placer plus haut. Je les ai variées et multipliées à l'infini, non en vue de reconnaître si l'équivalent du barium devait être abaissé à 68, ce qui semble peu probable, mais pour m'assurer si les écarts qu'elles présentaient étaient ou non de nature à autoriser l'adoption du chiffre 68,5.

Du nitrate de baryte bien cristallisé a été dissous et mis en contact avec une dissolution de baryte faite avec des cristaux d'hydrate de baryte. Le nitrate filtré a été converti en chlorure par l'acide chlorhydrique pur. On a évaporé la liqueur et on a repris le résidu plusieurs fois par l'acide chlorhydrique bouillant, de manière à convertir le nitrate en chlorure jusqu'à la dernière trace et à dissoudre les chlorures étrangers au chlorure de barium dont l'acide chlorhydrique pouvait se charger. Enfin, le chlorure a été chaussé dans des nacelles de platine à une bonne chaleur rouge pendant quelques heures au milieu d'un courant d'acide chlorhydrique.

Après le refroidissement, le chlorure avait toujours l'aspect d'un verre dévitrisié ou plutôt de l'acide stéarique.

On s'était assuré par des expériences directes que le chlorure de barium fondu dans l'air prend une réaction alcaline très-prononcée et qu'on ne peut conséquemment pas en faire usage sous cette forme pour déterminer l'équivalent du barium.

Voici le résultat de mes expériences sur la décomposition du chlorure de barium par le nitrate d'argent :

Chlorure produit avec le sulfate naturel d'Auvergne.

| I.   | 1,7585 | de chlorure | de barium | exigent | 1,826  | d'argent.  |
|------|--------|-------------|-----------|---------|--------|------------|
| Η.   | 3,842  |             | •         |         | 3,988  | b          |
| III. | 2,1585 |             | »         |         | 2,2405 | <b>v</b> . |
| 1V   | 4 0162 |             | D)        |         | 4 168  |            |

#### Elles donnent pour l'équivalent du barium :

| I   | 68,50 |
|-----|-------|
| II  | 68,54 |
| III | 68,54 |
| IV  | 68,56 |

#### Chlorure obtenu en grand par M. Kuhlmann.

Le chlorure de barium préparé dans la fabrique de M. Kuhlmann sur une grande échelle était en cristaux volumineux.

On l'a dissous et on en a précipité des traces de plomb par le sulfure de barium pur. Après l'avoir évaporé à sec, on l'a redissous et on a rendu la dissolution fortement alcaline par l'addition de l'eau de baryte. On a évaporé de nouveau à sec. La dissolution de ce produit a été filtrée, puis précipitée par l'acide chlorhydrique. Le chlorure ainsi obtenu a été dissous enfin et on l'a fait cristalliser avant de le fondre dans le gaz acide chlorhydrique.

| <b>V</b> . | . 66a5 | de chlor. de bar. exigent | r non d' | owaar | Equiv. |
|------------|--------|---------------------------|----------|-------|--------|
| ٧.         | _      | de chior, de bar, exigent | • •      | argei |        |
| VI.        | 2,4987 | <b>3</b> 5                | 2,5946   | Ŋ     | 68,50  |
| VII.       | 3,4468 | No.                       | 3,579    | >>    | 68,5ı  |
| VIII.      | 4,0822 | •                         | 4,2395   | •     | 68,49  |
| IX.        | 4,2062 | <b>a</b>                  | 4,3683   | *     | 68,49  |
| <b>X.</b>  | 4,4564 | •                         | 4,629    | D     | 68,49  |
| XI.        | 8,6975 | ¥                         | 9,031    | *     | 68,5 i |

#### Chlorure obtenu au moyen du carbonate artificiel pur.

Un échantillon du carbonate de baryte très-pur employé à l'École Normale pour les expériences qui avaient donné 68 pour l'équivalent du barium, a été converti en chlorure et précipité par l'acide chlorhydrique. Il a donné les résultats suivants:

| XII.  | 2,2957 | de chlor. de bar. exigent | 2,3835 | d'arg. | Equiv. 68,52 |
|-------|--------|---------------------------|--------|--------|--------------|
| XIII. | 4,1372 | w                         | 4,293  | •      | 68,58        |
| XIV.  | 4,2662 |                           | 4,430  | »      | 68,50        |
| XV.   | 4,4764 | <b>n</b>                  | 4,647  | 10     | 68,53        |
|       | 5,6397 | <b>&gt;</b>               | 5,852  |        | 68,52        |

On peut certainement conclure de ces expériences que si on représente l'équivalent du barium par 68,5, on ne s'éloigne sensiblement ni des résultats qu'elles fournissent, ni de la vérité.

Si les expériences effectuées avec le carbonate de baryte ont donné à M. Salvétat un équivalent plus faible, il faut l'attribuer sans doute à la difficulté qu'on éprouve à se procurer du carbonate de baryte absolument sec, et à l'impossibilité où l'on est de tenir compte de l'eau qui se dégage dans des expériences effectuées au creuset.

La loi de Prout n'étant pas confirmée dans son expression absolue, les équivalents des corps simples n'étant pas tous des multiples de celui de l'hydrogène par un nombre entier, faut-il en conclure que Prout n'avait inscrit dans l'histoire de la science qu'une illusion et non une vérité?

Telle n'est pas mon opinion. Prout avait reconnu: 1° que les équivalents des corps simples comparés à une certaine unité se représentaient par des nombres entiers; 2° que cette unité paraissait être l'hydrogène, c'est-à-dire le corps dont l'équivalent est le plus léger jusqu'ici.

La première partie de la loi de Prout, à mon avis, demeure toujours vraie. Les équivalents des corps simples sont tous des multiples par un nombre entier d'une certaine unité; seulement, ainsi que l'a déjà remarqué M. de Marignac, dont j'interprète la pensée, cette unité pour le chlore, le barium, le manganèse, le cobalt, le nickel serait représentée par un corps inconnu dont l'équivalent aurait un poids égal à la moitié de celui de l'hydrogène. En doublant les équivalents de l'aluminium.

consistait à savoir s'il fallait les représenter par 46 et 92, ou par 47 et 94.

Comme il me semblait facile d'obtenir en quantité considérable et à l'état pur l'acide molybdique et l'acide tungstique, nécessaires à ces déterminations, et qu'ils sont réductibles l'un et l'autre par l'hydrogène, je choisis d'abord ces deux corps comme base de la vérification que j'avais en vue. Je ne savais pas quelles difficultés m'attendaient, en ce qui concerne le tungstène, dans ces expériences qui m'ont occupé pendant bien des mois, et que j'ai dû répéter sous toutes les formes avant d'en avoir écarté toute cause d'erreur apparente.

## Équivalent du molybdène.

En ce qui concerne le molydène, je n'avais rencontré aucun embarras sérieux. L'acide molybdique préparé au moyen du sulfure naturel de molybdène, soumis au grillage dans un courant de gaz oxygène, était en magnifiques cristaux de plusieurs centimètres de long. Il était pesé dans une nacelle de porcelaine non vernie. On en commençait la réduction par l'hydrogène dans un tube de verre à basse température afin d'éviter toute sublimation de l'acide molybdique; on la terminait dans un tube de porcelaine non verni, à la chaleur rouge, d'un bon fourneau à réverbère, continuée jusqu'à ce que le molybdène resté dans la nacelle eût cessé depuis plusieurs heures de perdre de son poids.

Je n'ai jamais vu le molybdène ainsi réduit revêtir l'apparence métallique. Il se présente toujours sous l'aspect d'une matière grise, amorphe, terne, conservant la forme des cristaux qui l'ont fournie, mais facile à réduire en poussière. En un mot, le molybdène réduit semble bien plus rapproché des corps non métalliques qu'il ne l'est des métaux proprement dits.

L'équivalent du molybdène, déterminé au moyen de trois

élevé que lorsque j'opérais sur de l'acide tungstique d'un jaune doré.

Pour avoir un acide tungstique constant, il faut éviter de l'exposer à aucune cause de réduction pendant sa préparation; car une fois soumis à une réduction partielle, on ne peut, à moins de le convertir de nouveau en tungstate, le ramener à l'état d'acide tungstique.

Si on veut l'extraire du tungstate d'ammoniaque par calcination, il est indispensable que ce sel soit en cristaux bien distincts et volumineux. S'il est en prismes déliés et soyeux, il y aura toujours çà et là dans la masse des taches vertes, indices certains d'une réduction partielle, quelque soin qu'on ait pris d'étaler le sel en couche mince et quelque variées qu'aient été les circonstances et la température de la décomposition.

Avec du tungstate d'ammoniaque en prismes bien distincts, on obtient au contraire un acide tungstique d'un jaune un peu orangé tout à fait uniforme, pourvu que la calcination ait lieu par petites quantités, en couches minces dans une capsule de porcelaine à fond plat, placée d'abord à l'entrée de la moufle d'un fourneau de coupelle. On termine la préparation en portant l'acide au fond de la moufle et en l'y maintenant au rouge jusqu'à ce qu'il ait perdu les dernières traces d'ammoniaque.

On peut aussi décomposer le tungstate d'ammoniaque au moyen du chlore. On lave le précipité d'acide tungstique hydraté ainsi obtenu avec de l'eau chargée de chlore d'abord, puis avec de l'eau acidulée par l'acide azotique; enfin on le dessèche dans le ballon où il a été produit. On termine la préparation en le chauffant au rouge dans une capsule de porcelaine au fond de la moufle comme dans le cas précédent.

Les chimistes qui avaient essayé de réduire l'acide tungstique au moyen de l'hydrogène, s'étaient toujours servis de nacelles en platine pour y déposer leur acide. J'ai vu que

Acide tungstique par le tungstate d'ammoniaque et le chlore.

IV. 0,985 d'ac. tungstiq. donnent 0,781 de tungstène 91,88 V. 0,917 • 0,727 • 91,81

Acide tungstique du tungstate d'ammoniaque par la chaleur.

VI. 0,917 d'ac. tungstiq. donnent 0,728 de tungstène 92,40 VII. 1,717 . 1,362 . 92,08 VIII. 2,988 . 2,370 . 92,04

Dans plusieurs de ces expériences, le tungstène a été chauffé après sa complète réduction pendant vingt à trente heures dans le courant de gaz hydrogène à une chaleur presque blanche, sans variation de poids.

Ainsi le molybdène et le tungstène, unis par l'étroite analogie de toutes leurs propriétés chimiques, par les rapports non moins complets de leurs propriétés physiques, deux corps dont les densités sont dans le rapport de 1:2, dont les volumes atomiques sont identiques, qui, en un mot, semblaient faits pour servir de type à tous les corps signalés comme ayant des équivalents en rapport simple, ont pour équivalents 48 et 92, nombres entre lesquels aucun rapport simple ne saurait s'établir.

Les chimistes qui ont admis un rapport simple entre ces deux corps ont pris, comme on l'a dit plus haut, tantôt 46 et 92, tantôt 47 et 94 pour leurs équivalents respectifs; or, comme l'équivalent du tungstène ne paraît pas s'élever au delà de 92, il faudrait que celui du molybdène descendît à 46, tandis qu'il se maintient à 48.

Faut-il conclure de cette discussion, néanmoins, que des rapports simples du genre de ceux que l'on admettait entre le molybdène et le tungstène ne peuvent jamais exister? Je ne le pense pas.

## Équivalent du soufre.

En effet, l'oxygène étant représenté par 8, le soufre est représenté par 16, par exemple. Berzelius, il est vrai, toujours un peu disposé à nier systématiquement l'existence de rapports semblables, considère l'équivalent du soufre comme représenté par 16,10 ou 16,06, d'après des expériences qui lui sont propres et qui, étant postérieures à celles qui ont été effectuées pour la rectification de l'équivalent du carbone, ont été dirigées en vue de contrôler la règle du D<sup>r</sup> Prout.

Cependant ayant ramené le problème à la simplicité la plus grande qu'on puisse lui donner, j'ai probablement pu me rapprocher davantage de la vérité. J'ai cherché en esset combien 5, 10, 30 grammes d'argent pur exigeaient de soufre pour se convertir en sulfure. J'ai opéré la conversion de l'argent en sulfure au moyen d'un soufre distillé trois sois, puis dissous et cristallisé deux sois dans le sulfure de carbone, ensin lavé avec une petite quantité de ce même sulfure.

Vingt grammes de ce soufre brûlés dans une capsule de porcelaine ne laissaient pas de résidu appréciable à la balance.

L'argent était placé dans un tube incliné contenant le soufre, Pl. III, fig. 2 et G, qui, après avoir été fondu, était dirigé en vapeur sur l'argent chaussé au rouge. L'argent brûle dans le soufre gazeux et se convertit en sulfure d'argent. Pour se débarrasser de l'excès de soufre, on fait bouillir celui-ci, tout en dirigeant à travers le tube un courant d'acide carbonique sec.

Enfin on fait le vide dans le tube et on le pèse.

Voici le résultat de mes expériences, en excluant de la moyenne celles qui ont été effectuées sur 5 grammes d'argent. Elles avaient surtout pour but d'étudier le procédé et d'en régler l'exécution.

|          |                   |        |                     | Equivalents. |
|----------|-------------------|--------|---------------------|--------------|
| 9,9393   | d'argent prennent | 1,473  | de soufr <b>e</b> . | 16,006       |
| 9,962    | <b>y</b>          | 1,4755 | •                   | 15,998       |
| 30,637   | •                 | 4,546  | •                   | 16,025       |
| 30,936   |                   | 4,586  | *                   | 16,010       |
| 30,720   | <b>&gt;&gt;</b>   | 4,554  | •                   | 16,010       |
| 112,1943 | •                 | 16,634 | 5                   | 80,049       |
|          |                   | N      | ioyenne             | 16,0098      |

Le sulfure d'argent obtenu était toujours cristallisé et parfaitement homogène.

Il est impossible de douter, d'après le résultat de ces expériences, que si on représente l'oxygène par 8, le soufre doive l'être par 16. Il existe donc entre ces équivalents le rapport simple de 1:2, dont la chimic organique nous offre de si nombreux exemples, et qui reparaît toutes les fois qu'on rencontre deux corps isomères dont l'un dérive de la condensation en une seule molécule de deux molécules de l'autre.

Ainsi il existe des corps simples dont les équivalents sont entre eux exactement dans le rapport de 1:2.

Il en existe en outre dont les équivalents sont tout à fait semblables : tel semble le cas du cobalt et du nickel.

## Équivalent du cobalt.

On a dissous dans l'eau régale du cobalt métallique parfaitement pur. La liqueur a été évaporée en y maintenant un excès permanent d'acide chlorhydrique. Le chlorure de cobalt obtenu a été chauffé au rouge dans un courant de gaz chlorhydrique. Comme on l'obtenait toujours en lamelles bleues très-pâles, on a recommencé une nouvelle préparation avec un métal d'une autre origine, et on a terminé l'opération en soumettant ce chlorure à l'action du vide sec, le tube qui le contenait étant maintenu chaud. Le résultat a été le même.

| 1.  | 2,352 | de chlor. de cobalt exigent | 3,9035 | arg. métallique. |
|-----|-------|-----------------------------|--------|------------------|
| II. | 4,210 | •                           | 6,990  | •                |
| HI. | 3,592 | •                           | 5,960  | *                |
| IV. | 2,492 | nouvelle préparation.       | 4,1405 | •                |
| V.  | 4,229 | <b>5</b> •                  | 7,0255 | *                |

Les expériences qui précèdent donneraient pour l'équivalent du cobalt les nombres suivants :

Il n'y a donc rien à changer à l'équivalent du cobalt, et il vient s'ajouter à ceux qui paraissent être représentés par des multiples de 0,5 de l'équivalent d'hydrogène.

## Equivalent du nickel.

Du nickel métallique fondu en lingots a été dissous dans l'eau régale. Le liquide, évaporé plusieurs sois et repris à chaque sois par l'acide chlorhydrique, a laissé un chlorure qu'on a évaporé à sec. On l'a chaussé dans la nacelle de platine qui a servi à le peser pendant douze heures à une chaleur rouge sous l'influence d'un courant de gaz chlorhydrique.

1. 05,9123 de ce chlorure ont exigé pour leur décomposition 1,515 d'argent métallique.

Deux nouvelles nacelles du même chlorure ont été soumises à une action plus prolongée de l'acide chlorhydrique au rouge, le séjour dans ce gaz ayant été soutenu pendant vingt-quatre heures.

II. 25,295 de ce chlorure de nickel ont exigé 3,8115 d'argent métallique. III. 3<sup>er</sup>,290 de ce chlorure de nickel ont exigé 5,464 d'argent métallique.

On a préparé un nouveau chlorure en dirigeant du chlore sec sur du nickel spongieux parfaitement pur. Celui-ci s'est converti en une masse de chlorure de nickel volatil et cristallisé sans laisser la moindre trace de résidu. On a soumis à l'analyse ce chlorure tout récent sans autre apprêt.

- IV. 157,830 de ce nouveau chlorure ont exigé 3,041 d'argent.
- V. 347,001 de ce nouveau chlorure ont exigé 4,987 d'argent.

Dans toutes ces expériences on a été obligé d'employer de l'eau presque bouillante pour dissoudre le chlorure de nickel; l'eau froide l'attaque trop lentement et trop imparfaitement. Mais avant de terminer la précipitation on a toujours laissé le liquide au repos pendant vingt-quatre heures, et il se trouvait conséquemment ramené à la température ordinaire lors de l'essai final.

En résumé, on a obtenu pour l'équivalent du nickel:

| I         | 29,52  |
|-----------|--------|
| II        | 29,53  |
| Щ         | 29,53  |
| ĮV        | 29,49  |
| <b>v.</b> | 29,49  |
| Møyenne   | 29,514 |

L'équivalent du nickel demeure donc représenté par le nombre déjà admis. De plus, si mes expériences sont exactes, et j'ai porté sur ce point toute mon attention, les équivalents du cobalt et du nickel sont égaux.

## Équivalent du manganèse.

D'anciennes études effectuées en réduisant par le gaz hydrogène du bioxyde artificiel de manganèse préparé par la décomposition du nitrate de manganèse m'avaient

Il contenait encore quelquesois des traces de ser. Chaque échantillon était, en outre, sublimé séparément une dernière sois sur l'aluminium dans un courant d'hydrogène sec, de manière à réunir dans un court espace et dans un tube étroit, qu'on pouvait étirer à la lampe des deux bouts, la quantité de chlorure d'aluminium destinée à chacune des analyses.

Pour la pesée, on tarait le tube fermé. On rectifiait la tare après avoir ouvert la pointe du tube et avoir ramené ainsi l'air qu'il contenait à la pression ordinaire, ce que exigeait à peine une minute, et le plus souvent une correction de 0,001 environ; enfin, après la dissolution du chlorure d'aluminium, on pesait le verre du tube à part.

|      |        |                             | •           | Equival. |
|------|--------|-----------------------------|-------------|----------|
| I.   | 1,8786 | de chlor. d'alumin. exigent | 4,543 d'arg | = 13,74  |
| II.  | 3,021  | Id. conten. des tr. de fer. | 7,292       | = 13,85  |
| III. | 2,399  | Id. pur.                    | 5,802       | =13,73   |
| IV.  | 1,922  | »                           | 4,6525      | =13,68   |
| V.   | 1,697  | >                           | 4,1015      | =13,77   |
| VI.  | 4,3165 | •                           | 10,448      | =13,68   |
| VII. | 6,728  | *                           | 16,265      | =13,76   |
|      |        |                             | Moyenne     | 13,744   |

Il est clair qu'en prenant 13,75 pour l'équivalent de l'aluminium, on reste dans les conditions les plus étroites de l'expérience.

Du reste, les essais que j'ai faits en partant de l'aluminium et le changeant en alumine ont marché d'accord avec les résultats précédents, mais sans avoir la même régularité. Je n'ai pas pu me procurer de l'aluminium pur. Il contenait toujours du fer et du silicium. Obligé dès lors de faire intervenir des corrections compliquées, je n'ai pu attribuer une confiance complète aux résultats ainsi obtenus.

Si on pouvait se procurer de l'aluminium pur, il est hors de doute que ce procédé d'oxydation directe donnerait des résultats très-réguliers. En esset, ce procédé consiste à dis-

senté par 13,75, nombre qui est à l'équivalent du manganèse 27,5 dans le rapport de 1:2.

Nous verrons toutesois, par divers exemples, que ce genre de rapport n'indique pas nécessairement l'existence d'une analogie naturelle entre les corps qui le présentent.

# Équivalent de l'étain.

Ces exemples ne sont pas les seuls, en effet. Je vais en signaler d'autres. J'ai examiné avec le plus grand soin l'expérience par laquelle Berzelius a déterminé l'équivalent de l'étain, non-seulement parce que dans un ouvrage récent cet équivalent avait été modifié d'une manière étrange, mais surtout parce que j'y trouvais une occasion très-sûre de mettre en relief la marche que je me suis proposé de suivre dans ce travail.

Tout chimiste qui essaye de réviser un équivalent doit être bien convaincu qu'en se plaçant dans les mêmes conditions que Berzelius, il retrouvera les mêmes nombres que lui. S'il en est autrement, c'est qu'il a mal opéré; car les chiffres laissés par ce grand maître, les mêmes circonstances étant données, sont toujours d'une exactitude vraiment surprenante. Avant de corriger un de ses équivalents, il faut donc avoir reconnu quelque cause d'erreur qu'il aurait négligée; jusque-là le mieux est certainement de s'abstenir.

En ce qui concerne l'étain, j'ai traité de l'étain pur provenant de la liqueur de Libavius par l'acide azotique dans des ballons à long col, préparés à la verrerie de Plaine de Walsch pour mes expériences, et bien plus durs au feu que les meilleurs verres de Bohême, Pl. III, fig. 2. L'acide stannique restant après l'évaporation de l'acide azotique a été chaussé au rouge pendant des heures entières dans le ballon même. J'avais fait la tare du ballon vide d'air; l'étain avait été pesé dans le vide; l'acide stannique également. Toutes ces précautions prises, j'ai toujours retrouvé cependant 58,8, c'est-à-dire l'équivalent de Berzelius.

Mais, porté à une température plus haute dans un creuset le platine, l'acide stannique obtenu dans chacune de ces expériences perd quelques traces d'eau que l'on n'en peut junais chasser en le chaussant dans le ballon, et cette correction opérée, l'équivalent de l'étain remonte toujours à 59.

En pesant l'acide stannique dans le ballon même où il iétait produit, j'ai obtenu les résultats suivants:

Equivalents.

6,919 d'étain donnent 8,803 d'acide stannique. 58,8

12,443 • 15,828 » 58,8

Cequi m'a donné quelque doute sur ces premiers résultats, malgré leur parfaite concordance avec ceux de Berzelius, c'est que l'acide stannique fortement chaussé prend toujours une teinte isabelle et que je n'ai jamais pu l'obtenir dans le ballon autrement qu'à l'état d'une poudre jaune pâle.

D'un autre côté, quand on étudie la marche de l'opération, on reconnaît que l'étain ayant été attaqué avec de l'acide azotique concentré, et l'acide stannique qui en provient ayant été longuement digéré avec de l'acide azotique pur en grand excès, lorsqu'il s'agit de dessécher l'acide stannique, il distille d'abord, et pendant longtemps, de l'acide azotique incolore; mais lorsque l'acide stannique passe à l'état de poudre humide, on obtient tout à coup des vapeurs nitreuses, et lorsque celles-ci cessent de se former, il distille de l'eau.

Vers la fin de la calcination, on a donc surtout à détruire un hydrate assez stable.

Correction faite de l'eau perdue dans la seconde calcination que j'ai fait éprouver à l'acide stannique, et qui s'élevait à 0,002 par gramme plus ou moins, j'ai toujours trouvé l'équivalent de l'étain plutôt au-dessus qu'au-dessous de 59.

Equival

1. 12,443 d'étain ont donné 15,820 d'ac. stanniq. = 58,96II. 15,976 » 20,301 • = 59,10Moyenne... 59,03

J'ai contrôlé ces résultats au moyen du bichlorure d'étain de la manière suivante :

I. 181,839 de bichlorure d'étain pur pesés dans une ampoule de verre ont été dissous dans un demi-litre d'eau.

Pour en opérer la précipitation, il aurait fallu d'après l'èquivalent de Berzelius 3,060 d'argent.

On a ajouté une dissolution d'argent qui en rensermait 3,050 et peu après environ 100 grammes d'acide azotique. Portée à l'ébullition, la liqueur ainsi préparée devient susceptible de passer limpide au filtre et se trouve propre conséquemment à une épreuve exacte.

La liqueur se troublait un peu par l'azotate d'argent. Mais, après avoir ajouté 0,010 d'argent, elle était tout aussi fortement troublée par le sel marin, et il a fallu pour ramener le liquide à la neutralisation 0,006 de sel marin.

Le bichlorure d'étain employé avait donc exigé 3,054 d'argent seulement.

II. 2<sup>gr</sup>,665 de ce même bichlorure qui auraient exigé, d'après l'équivalent de Berzelius, 4,435 d'argent ont été décomposés par 4,427 de ce métal.

On a donc pour l'équivalent de l'étain :

Si l'équivalent de l'étain est en effet représenté par 59, on pourra remarquer qu'il est double exactement de ceux du cobalt et du nickel. D'où il est bien permis de conclure que de tels rapports n'ont pas plus d'importance que ceux qu'on voudrait établir, soit entre l'azote et l'oxyde de carbone qui se représentent également par 14, soit entre le protoxyde d'azote et l'acide carbonique dont les équivalents

la dernière expérience est faite dans des conditions qui garantissent la pureté du protochlorure d'une manière absolue, le chiffre adopté par Berzelius d'après ses dernières expériences me semble exact.

L'azote et le ser ont donc des équivalents qui sont entre eux :: 1:2. On ne saurait tirer néanmoins de ce fait, d'autre conclusion que celle que j'en tirais tout à l'heure, savoir que ce sont là des coïncidences qui pour le moment paraissent fortuites.

L'exemple suivant rendra peut-être cette assertion encore plus évidente.

## Équivalent du cadmium.

D'après les expériences de Stromeyer, l'équivalent du cadmium peut également être évalué à 55,75 ou à 56,5.

En effet, il a trouvé que 100 de ce métal prennent 14,352 d'oxygène pour se convertir en oxyde, ce qui assignerait 55,75 à l'équivalent du métal.

Mais d'un autre côté le chlorure de cadmium fondu lui a paru formé de 61,39 de métal et de 38,61 de chlore, ce qui donnerait 56,44 pour le même équivalent.

D'après toutes les probabilités, c'est dans la même famille que le zinc qu'il conviendrait de placer le cadmium. Comme on le verra plus loin, cette circonstance aurait paru de nature à faire adopter de préférence, comme l'a fait Berzelius, l'équivalent 55,75 déduit de l'oxyde. Mais, si cet équivalent eût été exact, celui qu'on déduit du chlorure aurait dû donner le même résultat, et comme il n'en est rien, j'ai repris cette détermination.

Du cadmium métallique a été traité par l'acide chlorhydrique bouillant. La dissolution a été lente. On a évaporé le chlorure à sec et on l'a maintenu en fusion dans les nacelles de platine sous l'influence du gaz chlorhydrique pendant cinq ou six heures. Le résidu en beaux cristaux lamelleux et nacrés offrait pourtant çà et là quelques lamelles teintées de jaune.

Toutesois, on remarquera, dès à présent, que cet équivalent 56 qui scrait exactement le double de celui du ser, établirait entre l'azote 14, le ser 28 et le cadmium 56, le rapport de 1:2:4. Or, ces trois corps ne sont certainement unis par aucune analogie naturelle apparente, pour le moment.

#### En résumé:

| L'équival. de l'oxygène est à celui du soufre              | ∷1:2,    |
|------------------------------------------------------------|----------|
| L'équival. du cobalt est à celui du nickel                 | ::1:1,   |
| L'équival. du molybdène est à celui du tungstène           | ::48:92, |
| Les équiv. du nickel et du cobalt sont à celui de l'étain. | :: 1:2,  |
| L'équival. de l'azote est à celui du fer                   | .:1:2,   |
| L'équival. du ser est à celui du cadmium                   | ::1:2.   |

Dans les deux premiers cas, il s'agit de corps de la même samille naturelle, et le rapport est simple;

Mais dans le troisième, il s'agit encore de corps de la même famille naturelle, et le rapport est très-loin d'être simple;

Et dans les trois derniers, où le rapport est simple, les corps qui le présentent appartiennent à coup sûr à des familles naturelles très-différentes.

Des corps analogues par leurs propriétés peuvent donc avoir des équivalents exactement liés entre eux par des rapports très-simples, tels que 1:1, 1:2. Il peut arriver, toutefois, que de tels rapports n'existent pas, même pour les corps les plus analogues, quoique les nombres qui représentent les vrais équivalents semblent aussi près que possible de les réaliser. Il peut arriver enfin que de tels rapports existent entre des corps qui ne sont liés entre eux par aucune analogie naturelle.

TROISIÈME QUESTION. — Étant donnés trois corps simples appartenant à la même famille naturelle, l'équivalent du corps intermédiaire est-il toujours égal à la demisonme des équivalents des deux corps extrêmes?

tités intermédiaires entre les précédentes, soit enfin, saisant entrer le chlore lui-même dans ce système de corrections, de modifier les trois équivalents de quantités qui semblent véritablement se consondre avec les erreurs possibles de l'expérience.

En réduisant le chlore à 35,3 et l'iode à 125,7, on aurait comme demi-somme 80,5, et ces nombres diffèrent à peine des nombres donnés par l'expérience, 35,5, 127 et 80.

J'ai contrôlé, par une méthode d'une grande simplicité, les équivalents du brome et de l'iode. A cet effet, j'ai converti en iodure de zinc de l'iode pur en grands et beaux cristaux, et je m'en suis servi pour préparer de l'iodure d'argent. J'ai préparé d'autre part du bromure d'argent au moyen d'un échantillon de brome parfaitement exempt d'iode, après l'avoir purifié de toute trace présumable de chlore par une longue digestion sur du bromure d'argent.

Le bromure d'argent et l'iodure d'argent ainsi obtenus ont été transformés en chlorure par l'action d'un courant de chlore sec.

L'action du chlore sur le bromure est rapide; mais on a maintenu en fusion dans le chlore le chlorure d'argent formé, longtemps après que le poids du tube qui le contenait avait cessé de varier.

I. 2,028 de brom. d'arg. non fondu donn. 1,547 de chlorure d'arg. fondu.

On aurait donc pour l'équivalent du brome :

L'expérience à l'égard de l'iodure d'argent est encore plus facile. La réaction s'opère à froid et le chlorure d'iode distille, laissant du chlorure d'argent spongieux. Cepen-

demi-somme des poids des équivalents des deux corps extrêmes; mais le contraire peut aussi se réaliser à l'égard des corps les mieux unis par des affinités naturelles.

Quatrième question. — Les nombres qui représentent les équivalents des corps simples proprement dits appartenant à la même famille naturelle offrent-ils dans leur génération quelques lois analogues à celles qu'on découvre dans la génération des nombres représentant les équivalents des radicaux organiques de la même série naturelle?

Il existe plusieurs séries de radicaux organiques dont les équivalents sont parfaitement connus et dont le mode de génération n'a rien d'équivoque.

I. Considérons d'abord les radicaux des éthers, le méthylium, l'éthylium, le propylium, le butylium, etc.,

C<sup>2</sup> H<sup>3</sup>
C<sup>4</sup> H<sup>5</sup>
C<sup>6</sup> H<sup>7</sup>
C. H<sup>9</sup>
....

Les équivalents de ces divers corps, y compris l'hydrogène, qui en est le type, se représentent par

| H                             | I   |
|-------------------------------|-----|
| $C^2$ $H^3$                   | 15  |
| C4 H5                         | 29  |
| $C^6 H^7 \dots$               | 43  |
| C <sup>6</sup> H <sup>9</sup> | 57  |
| C10 H11                       | 7 × |
| C12 H13                       | 85  |
| C14 H15                       | 99  |
| C16 H17                       | 113 |
| C18 H19                       | 127 |
| $C^{20} H^{21} \dots$         | 141 |
| $C^{22}$ $H^{23}$ ,           | 155 |
| $C^{24}$ $H^{25}$             | 16à |

269

281, etc.

L'équivalent du premier de ces corps est égal à 1, celui du second à 15, celui du troisième à 29, celui du quatrième 43, et ainsi de suite : en ajoutant 14 à celui qui précède, on forme toujours l'équivalent de celui qui suit.

C40 H41....

Il y a donc un point de départ commun et une différence constante entre tous les termes de cette série : ce qui revient à dire qu'elle représente une progression ascendante par dissérence dont la raison est 14 et dont le premier terme est 1. La formule

#### a + nd

représente donc la génération de tous ces radicaux, a étant l'équivalent du premier d'entre eux et d la différence qui existe entre le poids de cet équivalent et celui du second.

On remarque entre les équivalents de plusieurs de ces corps des rapports dignes d'attention. Si l'on ne savait par le mode de génération incontestable de ces divers radicaux qu'il ne peut exister aucun rapport simple entre les nombres qui les représentent, si, en un mot, il s'agissait de corps simples distincts les uns des autres, et non de composés dont les formules bien connues ne laissent prise à aucune illusion, qui ne croirait que des équivalents représentés par

> 141 et 281, 127 et 253, 113 ct 225, 99 et 197,

sont entre eux dans le rapport simple de 1 à 2? Comme il n'en est pourtant rien, il faut bien en conclure qu'on pourrait rencontrer ailleurs et sans plus de réalité de tels rapports simples en apparence et compliqués au fond. Remarquons en outre que s'il fallait décider si un corps indécomposé a pour équivalent 225 ou 226, par exemple, le problème serait presque toujours au-dessus des moyens dont la chimie dispose; pour être sûr du résultat, il faut qu'il soit question d'un composé doué d'une formule bien authentique, produit par des éléments dont les équivalents aient été déterminés avec une extrême rigueur et même par des éléments à équivalents légers réunis en grand nombre.

Dès que le caprylium, qui se représente par 113, et le cétylium, qui se représente par 225, ne sont pourtant pas entre eux comme 1:2, quoique tous leurs composés soient liés par la plus étroite parenté et qu'ils fassent partie l'un et l'autre de la famille la plus naturelle, comment s'étonner que le molybdène et le tungstène soient dans le même cas?

D'après le mode de formation de tous les radicaux de la série qui nous occupe, il est évident d'ailleurs que trois de ses termes contigus quelconques jouiront toujours de cette propriété, que le terme moyen aura pour équivalent la demi-somme des équivalents des deux extrêmes. On pourrait donc la découper en triades nombrenses, car la série est continue et ne comprend pas moins de vingt espèces.

Il n'est même pas nécessaire que les trois termes considérés soient contigus; il suffit que la demi-somme de leurs hydrogènes soit un nombre impair, ou celle de leurs carbones un nombre pair. L'équivalent représenté par cette demi-somme coïncide toujours avec celui de l'un des radicaux de la série. Ainsi

$$C^{38}H^{39} + C^2H^3 = 2C^{20}H^{21}$$
.

Ainsi, encore,

$$C^{i0} H^{i1} + C^{i} H^{i} = 2 C^{i2} H^{23}$$
, etc.

quinze ammoniums suivants:

$$a \quad a + d \quad a + 2d \quad a + 3d \quad a + 4d$$
 $a + d' \quad a + d + d' \quad a + 2d + d' \quad a + 3d + d'$ 
 $a + 2d' \quad a + d + 2d' \quad a + 2d + d'$ 
 $a + 3d' \quad a + d + 3d'$ 

et même

$$a + d + d' + d'' + d'''$$
.

Il n'est pas inutile au sujet que j'examine d'ajouter que si on applique à la formation de ces ammoniums composés, découverts par M. Wurtz, la formule algébrique des combinaisons, on peut prédire à coup sûr, comme je l'ai démontré, l'existence de deux cent mille radicaux de ce genre au moins, sans faire intervenir d'autres composés que ceux que nous connaissons et d'autres réactions que celles qui ont déjà subi souvent l'épreuve de l'expérience.

III. Dans les deux exemples qui précèdent, le premier corps de chaque progression, c'est-à-dire l'hydrogène ou l'ammonium, que nous avons représentés successivement par a, ne changent pas. Ils se retrouvent dans tous les composés considérés avec le coefficient 1.

Mais il est d'autres radicaux composés de la chimie organique où l'on voit varier à la fois les corps qui s'ajoutent ou qui se substituent autour de la molécule fondamentale qui sert de premier terme à la progression, et cette molécule elle-même.

Ainsi l'étain et l'éthylium, si les résultats admis sont exacts, donnent naissance à six groupements moléculaires jouissant tous des qualités caractéristiques de ces radicaux composés de la chimie organique qui fonctionnent absolument à la manière des métaux.

Or, si nous représentons l'étain par a et l'éthylium par d', nous arriverions pour les six espèces de stannéthy-liums connus aux formules suivantes sur lesquelles j'appelle la vérification, à cause de leur caractère exceptionnel:

$$a + d'$$
  $2a + d'$   $4a + d'$   $4a + 3d'$   $4a + 5d'$ 

par celle de deux fluorures artificiels, ceux de potassium et de sodium, préparés avec les plus grands soins et en cristaux volumineux.

J'ai converti le fluorure de calcium en sulfate; c'est une opération pénible et dissicile à exécuter d'une manière satisfaisante. Il faut réduire le fluorure en poudre impalpable, le laver au besoin à l'acide fluorhydrique, le dessécher, l'attaquer par l'acide sulfurique étendu de son volume d'eau qu'on laisse digérer à chaud pendant quinze à vingt heures sur la matière, évaporer à sec sans pousser jusqu'au rouge; recommencer quatre ou cinq fois cette attaque par l'acide sulfurique, et ne considérer l'opération comme terminée que lorsque la masse pulvérisée et traitée de nouveau par l'acide sulfurique ne change plus de poids.

Il est rare qu'il suffise de quatre traitements par l'acide sulfurique, en opérant même sur des quantités trop faibles pour qu'on puisse en tirer un équivalent certain. Je ne citerai qu'une seule expérience.

Equiv.
0,495 de fluorure de calcium = 0,864 de sulfate de chaux 18,96

Le fluorure de sodium ainsi que celui de potassium sont au contraire très-faciles à transformer en sulfates; mais j'ai cherché longtemps à donner à l'opération la régularité nécessaire pour une détermination aussi délicate. Le sulfate grimpait toujours le long des parois, parvenait au couvercle du creuset et j'éprouvais des pertes, soit parce qu'il s'en échappait, soit parce qu'une partie du sel se transformait en sulfure.

En disposant dans l'intérieur du creuset, Pl. III, fig. 3, un chandelier portant deux diaphragmes formés de toiles métalliques en platine, cet inconvénient a disparu. Le sulfate s'arrête tout entier au-dessous du premier diaphragme.

Le fluorure de sodium employé était en cristaux trèsvolumineux.

soit en nombres

Mais, avant d'admettre cette formule, j'ai dû vérisier les quatre derniers de ces équivalents par des méthodes précises, et l'on verra plus loin comment elle s'est modisiée.

# Équivalent du phosphore.

Les expériences de M. Schrötter, qui donnent 31 pour l'équivalent du phosphore, ont été effectuées par une méthode qu'il semble difficile de remplacer par une méthode meilleure. J'ai cherché surtout dans les essais suivants à rechercher les causes qui avaient pu troubler les déterminations de l'équivalent du phosphore effectuées au moyen du protochlorure de phosphore.

J'ai préparé, à l'aide du chlore sec et du phosphore ordinaire, du protochlorure de phosphore avec tous les soins accoutumés et je l'aurais considéré comme parfaitement pur.

Equiv.
du phosphore,
4,073 de ce protochlorure ont exigé 9,568 d'argent = 31,4

Je l'ai soumis alors à une distillation fractionnée et j'en ai obtenu de la sorte quatre échantillons distincts.

La distillation avait été effectuée sur un amalgame de plomb réduit en poudre.

|       |         |       |         |       |          | Equ | ival. |
|-------|---------|-------|---------|-------|----------|-----|-------|
| . Io. | Produit | 2,695 | exigent | 6,344 | d'argent |     | 31,1  |
| 2°.   |         | 3,415 | ·       | 8,032 |          | =   | 31,2  |
| 3°.   | •       | 2,620 |         | 6,158 |          | =   | 31,3  |
| 4°.   |         | 3,507 |         | 8,213 |          | =   | 31,8  |

Comme vérification de ces répultats, j'ai mélangé ces

fût plus avantageux que celui qui consistait à traiter le phosphore rouge lui-même par le chlore sec. Le phosphore rouge employé avait été chaussé d'abord à 160 degrés dans un courant d'acide carbonique sec pendant quelques heures.

Le produit ainsi obtenu, distillé dans l'appareil même qu'on avait purgé de chlore par un courant de gaz carbonique, a été séparé en plusieurs fractions qui ont été essayées séparément. Le chlorure de phosphore était pesé dans une ampoule de verre qu'on brisait dans un flacon renfermant de l'eau fortement acidulée par l'acide azotique. On agitait le flacon, tant qu'il y restait des vapeurs, puis on ajoutait la dissolution d'argent. Les expériences ont donné les résultats suivants:

| I.   | 1,787 | <b>-</b>     | or. de phospho<br>: 76° à 77° exige |          | Équiv. de phosphore. |
|------|-------|--------------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| II.  | 1,466 | <b>&gt;</b>  |                                     | 3,454    | =31,00               |
| III. | 2,056 |              | •                                   | 4,844    | = 31,00              |
| IV.  | 2,925 | id. d'une au | tre prépar. bou                     | il-      |                      |
|      | _     | lant de 76   | ° à 77°,5 exige                     | nt 6,890 | = 31,06              |
| V.   | 3,220 | id. de 77    | °,5 à 78°                           | 7,582    | =31,09               |

Ces expériences confirment celles de M. Schrötter. L'équivalent du phosphore ne paraît pas s'éloigner de 31 d'une quantité appréciable.

## Équivalent de l'arsenic.

Les expériences de Berzelius attribuent 75,5 à l'équivalent de l'arsenic. J'ai trouvé dans divers essais des résultats plus rapprochés de ceux que M. Pelouze a publiés, et qui donnent 75 pour l'équivalent de ce corps.

|              |                             |              | Equival.<br>de l'arsenic. |
|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| I. 4,298     | de chlor. d'arsenic exigent | 7,673 d'arg. | = 74.97                   |
| II. 5,535    |                             | 9,880        | = 75,01                   |
| III. 7,660 d | d'un nouveau chlorure       | 13,686       | = 74,86                   |
| IV. 4,680 d  | d'un autre chiorure         | 8,358        | = 74,92                   |
|              |                             | Moyenne      | $= \overline{74,95}$      |

était effectuée ensuite, comme à l'ordinaire, au moyen de la dissolution d'argent. Je n'ai entrevu ni apparence de cause d'erreur particulière, ni irrégularité dans les résultats.

#### Équivalent du bismuth.

Le bismuth a été attaqué par le chlore gazeux et converti en chlorure, qu'on a distillé sur un excès de bismuth réduit en poudre.

Le chlorure de bismuth pesé dans un tube fermé était attaqué par une liqueur renfermant six ou sept fois son poids de carbonate de soude. L'acide carbonique se dégage; il se fait du sel marin et de l'oxyde de bismuth. La liqueur est jetée sur un filtre qu'on lave tant qu'il passe quelque trace de chlorure. Enfin on fait l'essai du liquide en le sursaturant par l'acide azotique et le précipitant par la dissolution d'argent.

Equival.

1. 3,506 de chlor. de bismuth exigent 3,545 d'arg. = 213,93

Ce chlorure fondu donnait un liquide brun où nageaient de rares flocons bruns. Il est probable que ces flocons provenaient de la carbonisation de quelques poussières organiques contenues dans les vases.

On a préparé une quantité nouvelle et plus considérable de chlorure de bismuth en opérant comme on l'a dit plus haut; mais, au lieu de recueillir en un seul produit le chlorure distillé, on l'a fractionné en trois échantillons distincts. Le premier, étant fondu, offrait encore une teinte légèrement brune; mais on n'y apercevait aucun flocon. Les deux autres étaient incolores. Voici les résultats qu'ils ont donnés:

| II.  | 1 <sup>er</sup> prod. d'un brun lége | er 1, 149 exig | . 1,168 d'arg. | 212,2  |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| III. | 2º prod. incolore.                   | 1,5965         | 1,629          | 211,0  |
| IV.  | •                                    | 2,1767         | 2,225          | 210,47 |
| V.   | ų                                    | 3,081          | 3,144          | 211,0  |
| VI.  | »                                    | 2,4158         | 2,470          | 210,39 |

de s'en étonner en présence de ces singuliers résultats. Dès à présent, on a les égalités suivantes:

Fluor 19 + 108 = 127 Iode

Azote 14 + 108 = 122 Antimoine

Fluor 19 + 61 = 80 Brome

Azote 14 + 61 = 75 Arsenic

Et si plus tard on découvre dans la famille du chlore un nouveau terme dans le haut de l'échelle, on peut prédire sans trop de témérité qu'il aura pour équivalent 215 ou à peu près et qu'il viendra se placer au-dessus du bismuth.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que les corps compris dans les deux familles que je compare ici ont pour caractère commun de se combiner avec des demi-volumes d'hydrogène et non des volumes entiers, ainsi que cela a lieu pour l'oxygène, le soufre, le carbone, etc.

En effet, chaque volume d'acide chlorhydrique et de ses analogues contient demi-volume d'hydrogène;

Et chaque volume d'ammoniaque et de ses analogues contient trois demi-volumes d'hydrogène.

Or j'ai prouvé, il y a trente ans, que ce caractère devenu classique était le plus important de tous ceux que j'avais essayé de mettre en usage pour établir la classification des corps non métalliques.

Les corps qui font partie de ces deux familles semblent donc avoir quelque chose de commun soit dans leur groupement moléculaire, soit dans le mode de division qu'affectent leurs molécules lorsqu'ils s'unissent à d'autres corps.

N'est-il pas très-digne d'intérêt dès lors qu'on puisse représenter la génération de leurs équivalents par la même formule:

$$a$$
,  
 $a + d$ ,  
 $a + 2d + d'$ ,  
 $a + 2d + 2d' + d''$ ,

#### qui donne, traduite en nombres:

| 14                      | Azote     | 14         |
|-------------------------|-----------|------------|
| 14 + 16,5+0,5           | Phosphore | <b>3</b> 1 |
| $14 + 33 + 28 \dots$    | Arsenic   | 75         |
| 14 + 33 + 56 + 19       | Antimoine | 122        |
| 14 + 33 + 56 + 19 + 88. | Bismuth   | 210 (*)    |
| 19                      | Fluor     | 19         |
| 19 + 16,5               | Chlore    | 35,5       |
| 19 + 33 + 28            | Brome     | <b>80</b>  |
| 19 + 33 + 56 + 19       |           |            |

Le phosphore seul, parmi ces corps, exige une légère correction; il n'est pas tout à fait assimilable au chlore.

Famille du carbone et des corps regardés comme ses analogues.

Le carbone, le bore, le silicium et le zirconium paraissaient avoir pour équivalents respectifs 6, 11, 21, 66.

On pouvait donc les représenter par

$$a,$$
 $a + d,$ 
 $a + 3d,$ 
 $a + 12d,$ 

Mais indépendamment des doutes qu'il est permis de conserver sur le véritable équivalent du zirconium, j'avoue

$$14 + 66 + 112 + 19 = 211$$

c'est-à-dire par

$$a + 4d + 4d' + d''.$$

<sup>(\*)</sup> Il n'est pas inutile de faire remarquer que si l'équivalent du bismuth atteignait 211, on pourrait le représenter lui-même par

que je n'ai pas regardé celui du bore et même celui du silicium comme suffisamment établis.

## Équivalent du bore.

En esset, l'équivalent du bore repose sur des expériences trop incertaines pour qu'on puisse choisir entre trois équivalents également probables, savoir :

> 10,50 10,75

Berzelius assigne à l'équivalent du bore 10,91 ou 21,82, selon qu'on prend BO<sup>3</sup> ou BO<sup>6</sup> pour la formule de l'acide borique.

Voyons seulement ici sur quelles bases repose le chiffre 10,91, nous examinerons dans une autre occasion si l'acide borique doit être considéré comme formulé par BO<sup>3</sup> ou par BO<sup>4</sup>.

Berzelius admet que le borax renferme 10 équivalents d'eau, 1 équivalent de soude, 6 équivalents d'oxygène et 1 équivalent de bore. Il cherche par expérience combien 100 parties de borax renferment d'eau et de soude. Il sextuple l'oxygène de la base, ce qui lui donne celui de l'acide.

Il est bien clair d'après cela que toutes les erreurs d'expérience s'accumuleront sur le nombre qui restera après la soustraction des précédents, c'est-à-dire sur le bore.

En conséquence, si l'on calcule la composition du borax avec les deux équivalents extrêmes 10,5 et 11 ou bien 21 et 22, on trouve que le borax contient:

| 10 НО          | 90         | 90         |
|----------------|------------|------------|
| Na O           | <b>3</b> 1 | <b>3</b> 1 |
| O <sup>6</sup> | 48         | 48         |
| <b>B.</b>      | 21         | . 33       |
|                | 190        | 191        |

que rien ne prouve que le carbone, le bore et le silicium appartiennent à la même famille. Je ne serais pas surpris qu'on fût conduit à les séparer complétement désormais.

J'ai admis dans cette discussion que l'équivalent du sodium est représenté par 23, ce qui diffère un peu de l'équivalent de Berzelius. Voici sur quelles expériences je me suis fondé.

## Équivalent du sodium.

Du sel marin exempt de toute trace de sulfate et de sel magnésien, purifié par dix cristallisations successives, a été fondu dans un creuset de platine, puis est devenu l'objet des expériences suivantes:

| I.   | 2,0535 | de sel marin exigent | 3,788   | d'argent.   |
|------|--------|----------------------|---------|-------------|
| Ц.   | 2,169  | •                    | 4,0095  | *           |
| III. | 4,3554 | •                    | 8,0425  | <b>&gt;</b> |
| IV.  | 6,509  | •                    | 12,0140 | •           |
| ₹.   | 6,413  | *                    | 11,8375 | >           |

Du sel marin préparé au moyen du résidu de la calcination de beaux cristaux d'acétate de soude exempts de sulfate, a été de même purifié encore par quatre cristallisations, puis séché et fondu. Il a donné les résultats suivants:

Ces résultats conduisent aux nombres suivants pour l'équivalent du sodium :

| I          | 23,040         |
|------------|----------------|
| II         | 22,950         |
| <b>III</b> | 22,999         |
| IV         | 23,012         |
| <b>v</b>   | 23,008         |
| ŸI         | 23,038         |
| <b>VII</b> | <b>23,03</b> 3 |
| Moyenne    | 23,014         |

dues à quelque impureté du chlorure de silicium. On peut y redouter la présence des chlorures de fer ou d'aluminium qu'il est facile d'écarter et qui élèveraient l'équivalent, ou bien celle de l'acide chlorhydrique et du gaz chloroxycarbonique dont l'élimination est moins facile. Le premier tend à abaisser l'équivalent, le second à l'élever.

Je n'oserais pas affirmer que, malgré tous mes soins, le chlorure que j'ai employé ne retînt pas des traces de gaz acide chlorhydrique; les chimistes savent avec quelle opiniâtreté il reste dissous dans les liquides de ce genre. J'ose croire pourtant que s'il en était resté après les rectifications exercées sur de grandes masses où l'on avait toujours eu soin de sacrifier les premiers liquides, la quantité en était négligeable. En ce qui concerne le gaz chloroxycarbonique, je n'ai pu me procurer de chlorure de silicium qui, dissous dans l'eau en quantités un peu notables, ne fît pas reconnaître à l'odeur la présence de quelque trace de ce gaz dans l'atmosphère du flacon.

L'incertitude qui reste encore dans mon esprit sur le véritable équivalent du bore, m'empêche, quant à présent, de présenter les arrangements que j'ai aperçus dans les deux familles auxquelles servent de type le bore et le silicium que je suis disposé à séparer l'un de l'autre. On trouvera dans un second Mémoire cette partie de mon travail.

## Famille de l'oxygène et des corps analogues.

L'oxygène, le soufre, le sélénium et le tellure forment une famille très-naturelle de quatre corps dont les équivalents respectifs sont volontiers considérés comme étant représentés par 8, 16, 40, 64.

Celui du sélénium, placé au-dessous de 40 par Berzelius, m'avait semblé devoir être réellement porté à 40 par des expériences directes sur la formation du chlorure de sélénium. En effet, j'avais obtenu les résultats suivants:

On avait donc en somme comme série probable:

```
8...... Oxygène.

8 + 8 = 16. Soufre.

8 + 32 = 40. Sélénium.

8 + 56 = 64. Tellure.
```

## Équivalent du sélénium.

On comprendra que j'aie cherché à mettre plus complétement en évidence une relation aussi remarquable par sa simplicité et que j'aie fait de nouveaux efforts pour établir l'équivalent du sélénium sur une base certaine. Or, je remarquai que ce poids diminua et devint plus constant lorsque j'eus pris la précaution de faire passer le chlore en excès provenant de la préparation du chlorure dans une courbure refroidie à - 20 degrés, puis dans un tube plein d'amiante où le gaz devait se dépouiller soit de tout le chlorure de sélénium en vapeur, soit de celui qui aurait été entraîné mécaniquement. Dans la courbure il se fit toujours un dépôt de chlorure en poudre. Dans le tube plein d'amiante au contraire les variations de poids furent toujours inappréciables. L'appareil dont je me suis servi, Pl. III, sig. 4, reçoit le sélénium dans les boules placées du côté par où le chlore arrive. La courbure plonge dans le mélange réfrigérant. Voici mes nouveaux résultats :

```
Equiv.
      1,709 de sélénium donnent 3,049 de chlorure = 39,79
ľ.
                                                = 39,83
II.
      1,810
                                3,219
III.
                                3,003
      1,679
                                                = 39,69
                                                = 39,60
IV.
                                2,688
      1,498
                                3,468
                                                 = 39,77
V.
      1,944
                                                 = 39,61
       1,887
                                3,382
VI.
       1,935
                                3,452
                                                = 39,79
VII.
                                       Moyenne = 39,73
```

Je considère, en conséquence, l'équivalent du sélénium comme étant représenté par 39,75.

Je n'ai pas à revenir sur l'équivalent de l'oxygène que j'ai déterminé autrefois, ni sur celui du soufre dont je me

du chlorure de magnésium pur, malgré tous mes efforts. En effet, la magnésie semble agir comme l'alumine et le charbon animal, c'est-à-dire qu'elle retient trace de tous les corps solubles avec lesquels elle a été en contact.

J'ai eu souvent pour l'équivalent du magnésium de 12,4 à 12,6. Mais les chiffres placés autour de 12,25 ont été les plus nombreux, quand je ne découvrais pas d'impuretés dans les produits employés. Toutefois, j'ai rencontré plusieurs fois l'équivalent 12 adopté par MM. Marchand et Scheerer, et si je ne m'y suis pas arrêté, c'est que je n'ai pas pu le retrouver à volonté. J'ai opéré d'abord au moyen de la magnésie blanche du commerce que j'avais purifiée moi-même par des lavages abondants. Je la dissolvais dans l'acide chlorhydrique pur. Le chlorure ainsi obtenu était évaporé deux ou trois fois à sec, puis redissous avec les précautions nécessaires pour en séparer la silice qu'il n'est pas rare de trouver dans la magnésie blanche du commerce. On le traitait ensuite par une petite quantilé d'oxalate pur d'ammoniaque. Le plus souvent il n'y avait pas de précipité, cependant on obtenait quelquefois un dépôt sensible d'oxalate de chaux : après l'avoir séparé, on évaporait de nouveau. Enfin, on dissolvait le chlorure à froid dans l'alcool pur, en vue d'éliminer des traces de sulfate. La dissolution alcoolique était évaporée à sec.

Le chlorure ainsi purifié était séché dans un tube de verre sous l'action prolongée d'un courant de gaz chlorhydrique sec au rouge naissant, le chlorure étant déjà disposé dans la nacelle de platine où il devait être fondu. On portait ensuite la nacelle dans le tube de porcelaine où elle recevait pendant quelques heures l'action de la chaleur rouge, toujours sous l'influence de l'acide chlorhydrique sec. Enfin, on balayait le tube au moyen d'un courant d'acide carbonique et on recevait la nacelle toute chaude dans un flacon à l'émeri, où s'effectuait la pesée.

Il est si dissicile de détruire la magnésie une sois qu'il s'en est sormé, qu'en général, lorsqu'on met deux na-

rente, le chlorure a été longtemps et fortement chaussé.

La magnésie dure, ainsi obtenue, est cristallisée. Le microscope y montre des plaques transparentes en grand nombre et beaucoup d'entre elles présentent des lames hexagonales régulières.

La magnésie cristallise donc dans son chlorure, comme le peroxyde de ser dans le sel marin. En ce point, elle dissère de la chaux.

En résumé, l'équivalent du magnésium estimé à 12,5 environ par Berzelius est trop élevé. J'ai reconnu que ceux de mes résultats qui donnaient ce chiffre étaient toujours entachés de causes d'erreur dues à l'impureté des produits. En admettant 12,25, on serait plus près de la vérité; mais avant d'accepter ce chiffre lui-même, il faudrait être sûr de le retrouver plus constamment. Tant qu'on n'y sera pas parvenu, on peut conserver le chiffre 12.

#### Équivalent du calcium.

On a traité du marbre blanc par de l'acide chlorhydrique pur étendu de quatre fois son poids d'eau distillée. La dissolution obtenue a été mise en contact avec un excès de lait de chaux, préparé avec de la chaux provenant du même marbre. La liqueur filtrée, évaporée à sec et reprise par l'acide chlorhydrique, a fourni un chlorure qu'on a exposé à l'action de l'acide chlorhydrique dans des nacelles de platine portées à la chaleur rouge. Pour la première on s'est contenté de pousser le chlorure à fusion; la seconde a été chauffée pendant une heure et demie, et les suivantes pendant huit à dix heures. Voici les résultats:

| Ι.   | 2,738 | de chlorure de calcium ex | kigent 5,300 d'argent. | • |
|------|-------|---------------------------|------------------------|---|
| II.  | 2,436 | 10                        | 4,731 »                |   |
| III. | 1,859 |                           | 3,617 »                |   |
| IV.  | 2,771 | D                         | 5,3885 »               |   |
|      | 2,240 | <b>x</b>                  | 4,3585                 |   |

On tire de ces résultats les nombres suivants pour l'équivalent du calcium :

dissement. Enfin, on a fondu le chlorure de strontium dans l'acide chlorhydrique gazeux. Le produit était tout à fait neutre.

| IV.        |                | de ce chlorure exigent                               | 4,280          | d'argent | = | Equiv.<br>43,65 |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-----------------|
| <b>V</b> . | 1,982          | cristallisé une deuxième<br>fois dans l'acide chlor- |                |          |   |                 |
|            |                | hydrique.                                            | 2,705          | •        | = | 43,64           |
|            | 3,041<br>3,099 | cristallisé une troisième                            | 2,705<br>4,142 | •        | = | 43,79           |
|            |                | fois dans l'acide chlor-<br>hydrique.                | 4,219          | •        | = | 43,84           |
|            |                |                                                      | M              | oyenne   | • | 43,73           |

En examinant avec attention les produits des préparations précédentes, on reconnut que le chlorure de strontium fondu diffère complétement des chlorures de magnésium et de calcium qui sont cristallisés en larges lames transparentes et du chlorure de barium qui, cristallisé en petits prismes opaques, prend l'aspect du verre dévitrifié. Le chlorure de strontium est un véritable strontium corné. Il est vitreux, transparent et n'offre aucun indice de cristallisation. La moindre impureté trouble cette transparence et donne un aspect opalin à la masse ou du moins à quelques-unes de ses parties.

En tenant compte de cette remarque, on prépara de nouveau du chlorure de strontium pur. Pour cela on fit dissoudre 500 grammes de chlorure de strontium déjà purifié par des cristallisations répétées en grand. On ajouta 25 grammes d'acide sulfurique concentré à la dissolution, et après une digestion de trois jours on fit bouillir le mélange pendant douze heures. Au bout de ce temps, le chlorure fut précipité par l'acide chlorhydrique, puis dissous à cinq reprises successives dans l'acide chlorhydrique bouillant et séparé de celui-ci par cristallisation. Dès la seconde dissolution, les eaux mères demeurèrent incolores. Dans la première, la présence du chlorure de fer était manifeste malgré la pureté apparente des produits employés.

Ainsi, quand l'équivalent apparent du strontium est égal à 43,90, on peut l'abaisser; mais une fois parvenu à 43,75, il reste stationnaire.

Ces résultats s'accordent avec ceux que M. de Marignac a publiés il y a peu de temps.

Les chimistes remarqueront que le strontium forme un chlorure corné, et qu'en cela il se rapproche plus du plomb et de l'argent que du magnésium, du calcium et du barium, dont les chlorures cristallisent quand on les laisse refroidir après leur fusion.

Si on compare sous ce point de vue les iodures de calcium, de strontium et de barium, on reconnaît de même que ceux de calcium et de barium cristallisent en se solidifiant après avoir été fondus, tandis que celui de strontium prend l'état vitreux.

Je n'ai pas examiné comment se comportent les bromures de ces trois métaux.

## Équivalent du plomb.

On a traité de l'acétate neutre de plomb en beaux cristaux, au moyen de l'acide chlorhydrique, afin de le convertir en chlorure de plomb. On a purifié ce chlorure par six dissolutions successives dans l'eau bouillante chargée d'acide chlorhydrique et autant de cristallisations. Enfin on l'a desséché à 120 degrés. On en a tiré le résultat suivant:

13,450 de chlorure de plomb exigent 10,425 d'argent, d'où l'on a 103,80 pour l'équivalent du plomb.

L'équivalent du plomb ne pouvait donc pas s'élever jusqu'à 104. Il était même probable que de nouveaux essais l'abaisseraient, car j'avais lieu de supposer que le chlorure de plomb n'était pas encore sec : en conséquence je l'ai exposé à 200 degrés à l'action du vide sec; le produit ainsi préparé a donné les nombres inscrits sous le n° I.

Les analyses II et III ont été effectuées avec le même chlorure de plomb, mais on avait eu soin de le chausser

on trouve que pour 0,001 d'eau perdue il n'y a pas moins de 0,00001 d'acide chlorhydrique dégagé.

En corrigeant, d'après ces données, l'ensemble des cinq dernières expériences du tableau, on trouve que

Equiv.

77,876 de chlorure de plomb exigent 60,470 d'arg.=103,58

J'ai vérifié ce résultat de la manière suivante :

8,700 de chlorure de plomb, chaussés pendant douze heures dans un courant de chlore sec, ont exigé 6,750 d'argent, ce qui donne 103,70 pour l'équivalent du plomb.

Mais 8,700 du même chlorure perdent par la fusion, toute correction faite pour le gaz chlorhydrique dégagé, 0,009 d'eau, ce qui ramène l'équivalent à 103,55.

La dessiccation du chlorure de plomb est si difficile, que, même après soixante heures de séjour dans une étuve à 250 degrés, la matière étant réduite en poudre fine, la fusion de 8,117 de chlorure en dégage encore 0,0046, d'eau et 0,0004 d'acide chlorhydrique.

Berzelius avait déjà fait les mêmes remarques.

Cette perte d'eau est toujours accompagnée d'une décrépitation appréciable. C'est donc à de l'eau interposée qu'il faut attribuer la cause d'erreur qui aurait pu faire illusion d'abord sur le véritable équivalent du plomb. Il est digne d'attention, à coup sûr, que cette eau entraîne toujours, en se dégageant, la décomposition de quelques traces de chlorure, et qu'une fois formé l'oxychlorure de plomb qui en provient résiste obstinément à l'action du chlore, et même à celle de l'acide chlorhydrique prolongée pendant des journées entières; tant il est difficile d'expulser les produits volatils que la capillarité retient dans des poudres, on de faire pénétrer certains gaz dans les cavités où d'autres produits gazeux sont emprisonnés par cette même capillarité.

Quoi qu'il en soit de la cause à laquelle il faut reporter la difficulté qu'on rencontre à obtenir le chlorure de plomb absolument sec, il ne me reste aucun doute sur l'équivalent

ment connus, on trouve donc trois catégories distinctes où les équivalents paraissent être respectivement des multiples de 1, de 0,5 ou de 0,25 par un nombre entier.

Dans la première, on peut admettre les vingt-deux corps suivants:

| Hydrogène | . 1        | Molybdène | . 48        |
|-----------|------------|-----------|-------------|
| Carbone   | . 6        | Cadmium   | <b>56</b>   |
| Oxygène   | 8          | Étain     | 59          |
| Azote     | 14         | Arsenic   | 75          |
| Silicium  | 14         | Brome     | <b>80</b> . |
| Soufre    | 16         | Tungstène | 92          |
| Fluor     | 19         | Mercure   | 100         |
| Calcium   | 20         | Argent    | 108         |
| Sodium    | 23         | Antimoine | 122         |
| Fer       | 28         | Iode      | 127         |
| Phosphore | <b>3</b> 1 | Bismuth   | 210         |

#### Dans la seconde, on en aurait huit:

| Manganèse | 27,5  |
|-----------|-------|
| Cobalt    | 29,5  |
| Nickel    | 29,5  |
| Chlore    | 35,5  |
| Tellure   | 64,5  |
| Barium    | 68,5  |
| Osmium    | 99,5  |
| Plomb     | 103.5 |

# Dans la troisième enfin, on en compterait cinq:

| Aluminium | 13,75 |
|-----------|-------|
| Cuivre    | 31,75 |
| Zinc      | 32,75 |
| Sélénium  | 39,75 |
| Strontium | 43.75 |

Parmi ces corps, je n'en ai guère classé que la moitié dans les quatre séries que j'ai signalées plus haut.

en volumes et le mode de condensation de ces composés.

Il est facile de voir, en outre, que pour la plupart ces chlorures sont cristallisables ou donnent du moins naissance à des composés qui cristallisent, ce qui permet d'ajouter aux données précédentes toutes celles qui peuvent être empruntées aux règles de l'isomorphisme.

Mais dans l'état actuel de la science, les données nous manquent encore tant au sujet de la densité de vapeur que de la forme cristalline exacte de beaucoup de chlorures métalliques, et j'ai dû en conséquence me borner d'abord à étudier les équivalents de ceux des corps simples qui constituent des groupes naturels bien constatés.

#### Considérations sur les corps réputés simples.

En rapprochant les résultats obtenus à l'égard des corps simples de ceux que donne la comparaison de deux séries ou familles naturelles de radicaux de la chimie organique, tels que les ammoniums et les éthyliums, on trouve qu'il existe entre eux la plus profonde analogie.

On a en effet,

| Fluor                                                                                                                         | Azote 14 Phosphore 31 Arsenic 75 Antimoine 122                           | Diff. commune |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Magnésium       12         Calcium       20         Strontium       43,75         Barium       68,5         Plomb       103,5 | Oxygène 8 Soufre 16 Sélénium 39,75 Tellure 64,5 Osmium 99,5              | Diff. commune |
| Ammonium 18 Méthylammonium. 32 Éthylammonium. 46 Propylammonium. 60 etc.                                                      | Méthylium . 15<br>Éthylium . 29<br>Propylium . 43<br>Buthylium . 57 etc. | Diff. commun  |

que je précise aujourd'hui davantage. En passant de l'esprit-de-bois à l'alcool et de l'alcool aux alcools supérieurs, on voit en effet l'équivalent s'élever, l'aptitude aux combinaisons et la stabilité des composés décroître, le point d'ébullition monter. De même, en passant du fluor au chlore, au brome, à l'iode; ou bien de l'oxygène au soufre, au sélénium, au tellure; ou bien encore de l'azote au phosphore, à l'arsenic, à l'antimoine; on voit aussi l'équivalent s'élever, l'aptitude aux combinaisons diminuer le plus souvent, et la stabilité des composés décroître, enfin le point d'ébullition monter.

Si je n'ai pas trouvé encore la cause positive de ces ressemblances, les remarques qui précèdent me donnent l'espoir d'y parvenir, et m'encouragent à poursuivre jusqu'au bout la vérification que j'ai entreprise. Quant à présent, j'ai au moins le droit de dire que si les radicaux composés de la chimie organique forment des séries naturelles, continues et parallèles, où l'on passe d'un terme à l'autre par l'addition ou la soustraction des mêmes éléments, les radicaux de la chimie minérale leur ressemblent en ce point et forment également des séries naturelles parallèles où l'on passe d'un terme à l'autre par la soustraction ou l'addition des mêmes quantités.

Puisque les radicaux de la chimie minérale offrent entre eux les mêmes relations générales que les radicaux de la chimie organique, il y a certainement lieu de rapprocher les deux chimies plus étroitement encore qu'on ne le fait aujourd'hui.

Mais peut-on conclure de ces faits que les corps réputés simples soient des corps composés? Peut-on en conclure surtout que leur décomposition soit sur le point de se réaliser? Tout en conservant une réserve motivée en pareille matière où il n'appartient qu'à l'expérience de prononcer, on peut d'abord avouer sans scrupule, n'être pas convaincu que les corps simples des chimistes soient l'expression des

leur décomposition est à son avis si probable et si prochaine, qu'il n'hésite pas à les exclure du tableau des corps simples.

La baryte, la chaux, l'alumine, la magnésie, la silice, en constituent une autre. Pour lui, ce sont des oxydes, ce que l'expérience a confirmé, et il annonce leur réduction pour une époque plus ou moins éloignée; mais il leur donne place provisoire néanmoins dans son tableau des corps simples.

Il fait une classe à part des métaux connus alors, classe que beaucoup de métaux, découverts depuis soixante ans, sont venus augmenter de nombreuses espèces.

Il forme aussi une classe spéciale des corps non métalliques, trois exceptés, classe qui s'est enrichie de son côté par la découverte du chlore, du brome, de l'iode et du sélénium.

Mais, si Lavoisier s'est borné jusque-là à représenter tidèlement les résultats de l'expérience, tout en les interprétant avec une liberté que les travaux de ses successeurs ont bien justifiée, il ne renonce pas à établir une distinction, qui a disparu de l'enseignement, entre les corps indécomposables ou simples de la chimie, tels qu'ils sont donnés par l'expérience, et les éléments proprement dits.

Il est aisé de voir, en effet, que Lavoisier n'accordait pas aux métaux déjà si nombreux de son temps et aux corps non métalliques indécomposables comme eux, le caractère de substances élémentaires vraies.

Soit répugnance à considérer les éléments réels des corps comme devant être nombreux, ce qui ne s'accorde guère, en effet, avec l'économie que la nature met ordinairement à l'accomplissement de ses desseins, soit obéissance à des vues cachées dont il ne nous a pas laissé le secret, Lavoisier, tout en établissant l'existence de trente-deux corps indécomposables par les moyens connus de son

En établissant, comme je crois pouvoir le faire, que les radicaux de la chimie organique et les radicaux de la chimie minérale présentent des analogies manifestes soit dans leur arrangement par groupes naturels, soit dans les caractères des familles qu'ils constituent, on ne changera pas cette situation.

Il restera toujours vrai que la chimie considère comme composés les corps qu'elle décompose et comme non décomposables les corps qu'elle ne décompose pas.

Il restera également vrai que lorsqu'elle range parmi les corps indécomposables une matière quelconque, cela veut dire qu'elle a résisté aux forces, à toutes les forces dont elle dispose.

Par ces forces, il ne faut même pas entendre la chaleur, la lumière ou l'électricité seulement. L'expérience nous apprend qu'à de très-rares exceptions près, ces forces ne produisent aucune analyse ou décomposition que les forces chimiques ne puissent réaliser et qu'au contraire les forces de la chimie parviennent dans une foule d'occasions à décomposer des substances que la chaleur, la lumière ou l'électricité n'altèrent pas.

Le chimiste qui inscrirait dans la liste des corps non décomposables une substance qui aurait résisté à l'action des forces physiques et mieux encore à celle des forces chimiques, paraîtrait donc absolument dans son droit. Cependant cela ne lui suffit point encore. Il veut que cette substance ne se montre pas impropre à se combiner aux autres substances indécomposées, en un mot qu'elle n'agisse pas comme si ses affinités étaient déjà satisfaites.

Lavoisier disait, l'alumine et la chaux doivent être des oxydes, car elles refusent de se combiner à l'oxygène comme si elles en étaient saturées. Aujourd'hui, conformément à ce principe, personne ne rangera l'acide fluorhydrique parmi les corps simples, quand même on n'en aurait pas retiré de l'hydrogène, par cela seul que c'est un

toires de la science et de l'industrie depuis un siècle n'ont pu laisser à ce sujet aucun nuage dans les esprits. Il n'est pas question de revenir sur le passé; ce qu'il nous lègue, tout le monde le tient pour vrai et pour suffisamment prouvé. Il est question d'envisager l'avenir et de voir s'il est possible de faire un pas de plus. Mais, il s'agit, disons-le bien haut, d'un pas difficile, le plus difficile, à mon avis, que la science humaine ait jamais tenté, et qui exige autre chose dès lors que l'emploi de la chaleur ou l'application des forces électriques ordinaires.

En effet, si la chimie est une science nouvelle, les phénomènes chimiques sont aussi anciens que le monde, et ces radicaux de la chimie minérale qu'il s'agirait de soumettre à une décomposition ultérieure, ce n'est pas d'hier que les hommes les connaissent. Leur existence se révèle dès les premiers temps historiques, où déjà se révèle aussi en quelque sorte leur immutabilité. Lavoisier ne les a pas découverts; ils existaient : seulement, il les a rangés à leur vraie place. Il n'a pas découvert les réactions qui les produisent ou celles qui mettent en évidence leurs affinités naturelles; les arts les connaissaient; les laboratoires savaient en tirer profit : seulement, il en a donné l'explication, la théorie.

Décomposer les radicaux de la chimie minérale serait donc une œuvre plus difficile que celle que Lavoisier eut le bonheur d'entreprendre et d'accomplir. Car ce serait mettre en évidence non-seulement des êtres nouveaux et inconnus, comme on en découvre de temps en temps, mais des êtres d'une nature nouvelle et inconnue dont notre esprit ne peut par aucune analogie se représenter les apparences ou les propriétés. Ce serait porter l'analyse de la matière à un point que n'ont jamais atteint à la connaissance de l'homme ni les forces naturelles les plus énergiques, ni les combinaisons et les procédés de la science la plus puissante. Ce serait mettre à profit des forces que nous ignorons ou des réactions que nul n'a imaginées.

Il s'agit donc d'un de ces problèmes que la pensée hu-

tielles par les ammoniums composés. Le méthylium prête sa forme et ses allures à tous les radicaux des alcools et des éthers.

Le type du fluor reparaît dans le chlore, le brome et l'iode; celui de l'oxygène dans le soufre, le sélénium et le tellure; celui de l'azote dans le phosphore, l'arsenic et l'antimoine; celui du titane dans l'étain; celui du molybdène dans le tungstène, etc.

Comme si en appelant a le premier terme de la progression et d sa raison, on pouvait dire que dans tout équivalent a + nd l'est a qui donne le caractère chimique fondamental et qui fixe le genre, tandis que nd détermine seulement le rang dans la progression et précise l'espèce.

Enfin, les équivalents des corps de deux familles naturelles peuvent se ranger dans des séries parallèles lorsqu'on opère sur les radicaux de la chimie minérale, tout comme lorsqu'on opère sur les radicaux de la chimie organique.

## Explication de la Pl. III.

La fig. 1 et A, B, C, D, E et F représentent les tubes à robinets et à large orifice qui permettent de peser dans le vide tous les tubes contenant des matières pulvérulentes ou altérables à l'air. On se met ainsi à l'abri des erreurs dues à la condensation de l'air ou à celle de l'humidité.

Fig. 2 et G. Appareil pour la formation du chlorure et du sulfure d'argent.

Fig. 3 et I et K. Creuset de platine et chandelier portant deux toiles métalliques en platine pour la calcination des sels disposés à grimper.

Fig. 4. Appareil pour la formation du chlorure de sélénium.

- 3. Soufre insoluble extrait du chlorure de soufre.
- 6. Le même, autre préparation.

Voici les résultats obtenus:

|                    | Sur 100 parties de soufre, demeurent insolubles au bout d |                            |             |            |           |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------|----------|
|                    | 5 minutes.                                                | 15 minutes.                | 30 minutes. | 1 houre.   | 2 houres. | 5 heure  |
| f. (Hyposulfites.) | 16                                                        | Entièrement<br>transformé. | "           | "          | 77        | n        |
| 2. (Trempe)        | . 71,5                                                    | 54                         | 20          | 0,3        | <b>11</b> | <b>*</b> |
| 3. (Fleur.)        |                                                           | 60                         | 51          | 23         | 11        | 7,:      |
| 4. (Fleur.)        |                                                           | 74,5                       | "           | <b>3</b> 1 | 25        | 14       |
| 3. (Chlorure.)     | 63 1                                                      | 74,5<br><b>36</b>          | 29          | 15         | 13,5      | 11       |
| G. (Chlorure)      | t SPHMALLE                                                | <b>3</b> o                 | 27          | 15         | 13        | 11       |

D'après ce tableau on voit que :

1°. Le soufre des hyposulfites est changé complétement au bout d'un quart d'heure, c'est le moins stable.

Il se transforme assez rapidement pour que l'on puisse constater les phénomènes calorifiques qu'il éprouve au même moment : dans une expérience, la température d'un thermomètre noyé dans la masse de ce soufre s'est élevée à 107 degrés; le soufre s'était aggloméré, mais sans entrer en fusion.

- 2°. Le soufre insoluble extrait du soufre trempé ne résiste qu'une heure, plus que le soufre insoluble des hyposulfites, moins que le soufre insoluble de la fleur ou du chlorure de soufre. Ces différences s'accordent avec la stabilité de ces divers soufres vis-à-vis du temps et des agents chimiques, comme je l'ai dit ailleurs.
- 3°. Le soufre insoluble extrait de la fleur n'est pas encore complétement changé au bout de cinq heures et présente une stabilité sensiblement différente dans les deux échantillons : celui qui avait résisté à l'action prolongée de la vapeur d'alcool s'est trouvé le plus stable, ce qui était facile à prévoir.

en évidence ce dégagement de chaleur en opérant au voisinage de la température de fusion du soufre octaédrique.

Voici comment j'ai opéré:

Dans un tube de verre mince on introduit quelques grammes de soufre et un thermomètre sensible. On place le tube dans un bain d'huile maintenu entre 110 et 112 degrés. Dans ces conditions:

- 1°. Le soufre insoluble extrait du soufre trempé fond bientôt et la température s'élève de quelques degrés audessus de la température du bain. Au bout d'un quart d'heure, le thermomètre plongé dans le soufre et le thermomètre plongé dans l'huile marquent la même température; le soufre renferme encore 6 centièmes de soufre insoluble.
- 2°. Le soufre insoluble extrait de la fleur de soufre se comporte de la même manière : seulement le dégagement de chaleur est notablement plus intense et dure plus d'une demi-heure. Au bout d'une heure, le soufre renferme encore 9 centièmes de soufre insoluble.
  - 3°. Le soufre insoluble, extrait récemment du chlorure, se comporte comme le précédent. Le dégagement de chaleur est encore plus intense et plus prolongé. Au bout d'une heure, tout est changé en soufre cristallisable.

Ainsi les soufres insolubles, au moment où ils deviennent soufre cristallisable, dégagent de la chaleur en proportion sensible : mais la lenteur de ce dégagement indique un changement moléculaire profond dans le corps soumis à l'expérience.

La durée du dégagement de chaleur et son intensité, avec les divers soufres, correspondent d'ailleurs, d'une manière générale, avec leur stabilité relative.

Comme le soufre insoluble n'acquiert pas tout d'abord sa cohésion définitive et demeure longtemps mou et plastique, alors même qu'il est déjà isolé à l'état insoluble, je me suis demandé si les dégagements de chaleur observés dans sa transformation ne seraient pas dus précisément à cet état mou et transitoire.

dire à la température à laquelle il s'épaissit, change de couleur, de coefficient de dilatation, etc., ce soufre refroidi brusquement fournit une grande quantité de soufre insoluble.

Et cependant, il repasse par les températures comprises entre 150 degrés et la température ordinaire, c'est-à-dire par les conditions propres à changer le soufre insoluble en soufre cristallisable. Mais ce changement, pour s'opérer, exige un certain temps; si le passage est brusque, une grande partie du soufre conserve l'état correspondant à la température de 170 degrés. (Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome XLIX, page 476.)

A ce point de vue, les expériences nouvelles que je viens d'exposer expliquent donc et précisent les conditions de la formation du soufre insoluble sous l'influence de la chaleur: elles jettent un jour plus complet sur les causes réelles de cette formation.

## MÉMOIRES SUR LA CHIMIE PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

PAR M. ADOLPHE WURTZ.

Mouvelles recherches sur l'oxygène; par M. Schonbein (1).

1. — Influence du platine sur l'oxygène combiné.

Les recherches de J. Davy et surtout les beaux travaux de Dœbereiner ont fait voir l'influence qu'exerce le platine sur l'activité chimique de l'oxygène libre. Il résulte d'expériences que j'ai entreprises dans ces derniers temps, que ce métal agit aussi sur l'oxygène combiné, tantôt pour produire des effets d'oxydation plus intenses ou plus rapides, tantôt pour mettre cet oxygène en liberté. Quelques exemples vont faire comprendre ce mode d'action particulier du platine.

<sup>(1)</sup> Poggendorff's Annalen, tome CV, page 258. (Octobre 1858.)

que l'eau oxygénée éprouve sous l'influence du noir de platine. Dans les deux cas, de l'oxygène faiblement combiné est mis en liberté par l'action de contact du métal.

II. — De l'influence que le fer et les sels ferreux exercent sur l'oxygène combiné.

Dans quelques-unes des expériences précédentes on peut remplacer le noir de platine par le fer ou par le sulfate ferreux. L'acide chromique étendu de 500 fois son volume d'eau et mélangé à volume égal avec de l'empois ioduré ne bleuit cet empois que lentement : la couleur bleue apparaît immédiatement lorsqu'on agite le mélange avec de la poudre de fer, ou lorsqu'on y ajoute quelques gouttes de sulfate ferreux.

De même une solution étendue d'acide chlorique qui ne décolore que lentement la solution d'indigo, la décolore immédiatement au contact du fer ou du sulfate ferreux.

III — Sur l'action catalytique réciproque d'une série d'oxydes, de peroxydes et d'acides, et sur les modifications opposées de l'oxygène actif.

On sait par les belles observations de Thenard que l'eau oxygénée, mise en contact avec les oxydes des métaux précieux, les réduit en perdant elle-même la moitié de son oxygène. Cet illustre chimiste a montré de même que l'eau oxygénée et le peroxyde de plomb se décomposent en oxyde de plomb, eau et oxygène. Plus tard M. Wöhler a montré que le peroxyde de manganèse décompose l'eau oxygénée, et que cette décomposition, pour être complète exige l'intervention d'un équivalent de peroxyde de manganèse pour un équivalent d'eau oxygénée.

Les faits suivants me paraissent rentrer dans cet ordre de phénomènes.

Oxygène ozone et eau oxygénée. — Lorsqu'on agite de l'eau oxygénée avec de l'oxygène fortement ozoné par le phosphore et soigneusement débarrassé de vapeurs acides,

d'un acétate de peroxyde de manganèse qui reste en dissolution. D'un autre côté, le peroxyde d'argent se dissout à froid dans de l'acide nitrique pour former une liqueur d'un brun foncé. Lorsqu'à ces solutions de peroxydes dans les acides on ajoute de l'eau oxygénée, celle-ci se décompose, les peroxydes se réduisent et il se dégage de l'oxygène pur.

Les sels ferriques se comportent vis-à-vis de l'eau oxygénée comme l'acide chromique: ils la décomposent sans se réduire eux-mêmes. Chose curieuse, cette réduction s'opère en présence du prussiate rouge de potasse. On sait que ce réactif ne précipite pas les sels de fer au maximum, mais qu'on ajoute au mélange de l'eau oxygénée, à l'instant même il se précipitera du bleu de Prusse et il se dégagera de l'oxygène provenant de la réduction et de l'action catalytique réciproque de l'eau oxygénée et du sesquioxyde de fer

L'eau oxygénée est sans action sur le sulfate de cuivre en solution; mais lorsqu'on ajoute au mélange de la potasse, il se dégage de l'oxygène, et il se précipite de l'hydrate cuivreux qui repasse bientôt à l'état d'hydrate cuivrique.

Les faits précédemment exposés montrent que l'eau oxygénée possède la propriété de séparer l'oxygène totalement ou en partie d'un grand nombre d'oxydes, de peroxydes et d'acides métalliques, en même temps qu'elle perd ellemême la moitié de son oxygène.

J'admets que l'oxygène des oxydes qui devient libre dans ces circonstances est de l'oxygène actif, et que la seconde molécule d'oxygène de l'eau oxygénée est-elle même de l'oxygène actif. On sait d'un autre côté que l'oxygène mis en liberté dans les catalyses qui viennent d'être indiquées est de l'oxygène ordinaire. Cette circonstance ne semble-t-elle pas indiquer que celui-ci est formé par la réunion des deux espèces d'oxygène actif, provenant l'un des per-oxydes et l'autre de l'eau oxygénée et qui paraissent doués d'un certain antagonisme? Ceci demande une explication.

Au peroxyde de barium se rattachent les peroxydes de strontium et des métaux alcalins. Tous donnent de l'eau

une force nouvelle dans les faits que je vais relater maintenant.

Lorsqu'on mélange intimement du peroxyde de barium et du peroxyde d'argent, il ne se dégage pas une trace d'oxygène, mais lorsqu'on ajoute de l'eau au mélange, il se manifeste immédiatement un vif dégagement de ce gaz. Le peroxyde de barium se réduit en baryte, le peroxyde d'argent en argent métallique.

En général tous les peroxydes et oxydes qui décomposent l'eau oxygénée décomposent aussi le peroxyde de barium. L'action réciproque de ces deux espèces de peroxydes est beaucoup plus énergique en présence d'un acide.

Le peroxyde de barium se comporte exactement comme l'eau oxygénée avec les solutions des peroxydes dans les acides. Il réduit ces peroxydes en se réduisant lui-même pour passer à l'état de sel de baryte en même temps qu'il se dégage de l'oxygène inactif. A la rigueur on peut admettre que dans ces cas il se forme d'abord de l'eau oxygénée par l'action de l'acide sur le bioxyde de barium et que cette eau détermine des réactions identiques à celles qui viennent d'être exposées. Quoi qu'il en soit, il n'en est pas moins vrai que le bioxyde de barium se rapproche de l'eau oxygénée dans son action sur les peroxydes.

Le sait suivant a une certaine importance au point de vue des idées qui ont été énoncées : que l'on arrose avec de l'acide chlorhydrique étendu un mélange intime de 5 parties de peroxyde de barium et de 2 parties de peroxyde de manganèse, on verra le mélange se décomposer rapidement en muriate de baryte, en muriate de protoxyde de manganèse et en oxygène libre et parsaitement exempt de toute trace de chlore.

Cette réaction intéressante peut être expliquée aisément si l'on envisage avec moi le peroxyde de barium comme BaO+ $\mathring{\theta}$ , le peroxyde de manganèse comme MnO+ $\mathring{\theta}$ , le chlore comme (du peroxyde de murium, acide muriatique oxygéné) MuO+ $\mathring{\theta}$ , l'eau oxygénée comme HO+ $\mathring{\theta}$ 

## Sur les peroxydes des radicaux des acides organiques; par M. B. C. Brodie (1).

Les recherches de Gerhardt ont montré la grande analogie qui existe entre les acides organiques monobasiques et les protoxydes des métaux. Si le chlorure d'acétyle correspond à un chlorure métallique, l'acide acétique hydraté, et l'acide acétique anhydre correspondent à un hydrate ou à un oxyde anhydre. Le développement de ces idées a fait naître d'autres travaux : la découverte que j'annonce confirme et étend les analogies signalées par Gerhardt.

Aux séries des combinaisons actuellement connues en chimie organique, je puis en ajouter une nouvelle : elle comprend les peroxydes des radicaux oxygénés contenus dans les acides. L'acétyle de l'acide acétique, par exemple, forme un peroxyde correspondant à l'eau oxygénée ou au bioxyde de barium. J'ai réussi à préparer deux de ces combinaisons remarquables, mais la méthode qui me les a données est sans doute susceptible d'une application générale, et nous voilà en possession d'une classe de combinaisons entièrement nouvelles et dont l'étude ne peut manquer d'être fructueuse et féconde.

On prépare ces peroxydes par l'action de certains acides organiques anhydres ou des chlorures correspondants sur le bioxyde de barium. Il est d'abord nécessaire d'obtenir ce

au moins qu'elle s'applique à tous les faits. Or il y en a, et ils sont des plus importants, qu'elle laisse sans explication.

Lorsque l'eau oxygénée se décompose sous l'influence du noir de platine ou du peroxyde de manganèse il se dégage de l'oxygène inactif. Cela nous semble en contradiction avec la théorie de M. Schænbein. En effet, si le second atome d'oxygène de l'eau oxygénée était, comme ce savant le pense, de l'oxygène actif positif, il devrait se dégager comme tel : car ni le platine, ni le peroxyde, qui reste inaltéré, ne peuvent lui fournir l'oxygène actif négatif avec lequel il a besoin de se combiner, selon l'auteur. pour former de l'oxygène ordinaire.

Quant à l'hypothèse émise sur la nature du chlore, hypothèse renouvelée de Berthollet, ne serait-il pas urgent, pour lui sendre quelque crédit, de l'appuyer sur autre chose que des arguments tirés de l'analogie, et l'interprétation d'une expérience qui n'a rien de décisif? (A. W.)

<sup>(1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, tome CVIII, p. 79 (nouvelle série, tome XXXII); octobre 1858.

la potasse caustique, il se décompose en oxygène et en acide benzoïque.

Pour préparer le peroxyde d'acétyle, on mêle des quantités équivalentes d'acide acétique anhydre et de peroxyde de barium délayé dans l'éther anhydre. Ce mélange, qui donne lieu à un dégagement de chaleur, doit se faire graduellement. La solution éthérée séparée par le siltre de l'acétate de baryte est distillée au bain-marie, et le résidu est lavé à l'eau à plusieurs reprises. On obtient ainsi un liquide visqueux qui constitue le peroxyde d'acétyle. Ce corps estudoué d'une saveur très-acre, la plus petite goutte déposée sur la langue y développe le goût du piment. Délayé dans l'eau, il décolore instantanément le sulfate d'indigo; il suroxyde l'oxyde manganeux et transforme le prussiate de potasse jaune en prussiate rouge. Traité par l'eau de baryte, il forme du bioxyde de barium et de l'acétate de baryte. Une seule goutte de peroxyde d'acétyle chaussée sur un verre de montre le brise avec une violente explosion.

Pour analyser cette combinaison, on l'a décomposée par l'eau de baryte, on a dosé l'acétate de baryte à l'état de sulfate et le bioxyde de barium en dégageant la seconde molécule d'oxygène. L'expérience a conduit à la formule

## C' H' O'.

Je poursuis dans ce moment l'étude non encore terminée de ces corps. J'ai observé que lorsqu'on chausse le peroxyde de benzoyle avec précaution, il perd i équivalent d'acide carbonique, et qu'il se forme un corps isomérique avec le benzoate de phényle, et se présentant sous la forme d'une résine jaune soluble dans l'éther et dans les alcalis.

Il est probable qu'il existe des hydrates de peroxydes organiques (correspondants à l'hydrate de bioxyde de barium), et qui seraient intermédiaires entre ces peroxydes et le peroxyde d'hydrogène, Je n'ai pas encore réussi à

et exécutées avec les précautions convenables. Toutefois la comparaison de ces diverses expériences conduit à une difficulté assez grave. Les diverses valeurs de la constante a que l'on peut déduire des observations des physiciens qui ont étudié les phénomènes capillaires du mercure ne s'accordent pas entre elles; il en est de même des diverses valeurs de l'angle de raccordement du mercure et du verre qui ont été mesurées directement ou calculées avec l'aide de la théorie au moyen de données indirectes. On en jugera par le tableau suivant, où M. Quincke a réuni les valeurs qui ont été attribuées à ces deux quantités par divers auteurs.

| Constante a.                               | Angle de raccordem | . <b>0</b>        |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| n                                          | 40. 0.0            | Young (1).        |
| 2 <sup>mm</sup> ,55                        | 42.12 0            | Laplace (2).      |
|                                            | 45. o.o            | Gay-Lussac (3).   |
| 2 <sup>mm</sup> ,55                        | 45.30.0            | Poisson (4).      |
| u                                          | 56 o.o             | Bohnenberger (5). |
| N                                          | 35.58.o            | Bravais (6).      |
| 2 <sup>mm</sup> ,62 à 2 <sup>mm</sup> ,68  | 8 »                | Hagen (7).        |
| 2 <sup>mm</sup> ,66                        | v                  | Bède (8).         |
| 2 <sup>m 10</sup> ,59                      | 37.52.0            | Danger (9).       |
| 2 <sup>min</sup> ,62 à 2 <sup>min</sup> ,6 | 5 41.36 3o         | Ed. Desains (10). |
|                                            |                    |                   |

<sup>(1)</sup> Lectures in natural philosophy, tome 11.

<sup>(2)</sup> Mécanique céleste, tome IV.

<sup>(3)</sup> Cité par Poisson, Nouvelle théorie de l'action capillaire, page 220.

<sup>(4)</sup> Nouvelle théorie de l'action capillaire.

<sup>(5)</sup> Cité par Bravais et Mariins dans les Mémoires de l'Académie royale de Bruxelles, tome XIV, page 45 et suivantes.

<sup>(6)</sup> Annales de Chimie et de l'hysique, 3e série, tome V, page 392 et suiv.

<sup>(7)</sup> Mémoires sur la surface des liquides insérés dans la collection des Mémoires de l'Académie de Berlin pour 1845 et 1846.

<sup>(8)</sup> Mémoires de l'Académie royale de Belgique (savants étrangers), tome XXV.

<sup>(9)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome XXIV, page 501.

 <sup>(10)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome Ll, page 390. C'est
 M. Ed. Desains qui a calculé les expériences de M. Danger pour en déduire les valeurs de a et de θ.

mêtres de l'objectif. Le déplacement vertical de ce microscope s'appréciait sur une échelle divisée à l'aide d'un troisième microscope avec une précision de 1160 de millimètre. Le microscope principal portait au foyer de l'oculaire une plaque de verre sur laquelle étaient tracés deux systèmes rectangulaires de traits parallèles et équidistants. On amenait l'un des systèmes à être parfaitement horizontal, ce qu'il était facile de reconnaître en examinant si dans le déplacement horizontal du cathétomètre un des traits horizontaux du micromètre paraissait toujours coïncider avec un point déterminé. Ensuite, à l'aide des deux déplacements dont le cathétomètre était susceptible, on faisait coïncider le point de croisement d'un trait horizontal et d'un trait vertical déterminé avec l'image du point de raccordement E', fig. 1. L'image de la courbe E' k K' se dessinait sur le

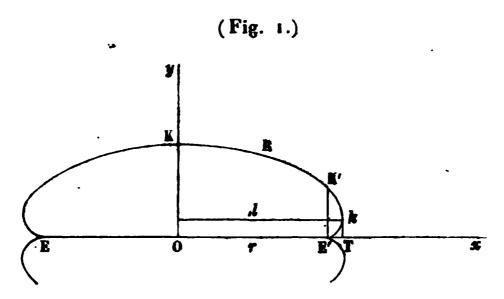

réseau à mailles carrées du micromètre, et les coordonnées de ses divers points étaient données immédiatement. La distance de deux traits consécutifs d'un même système était de 1 de millimètre, et le grossissement de l'oculaire permettait d'apprécier le dixième de cette distance (1). Le plan de

<sup>(1)</sup> Les deux échelles divisées et leurs microscopes n'étaient d'aucun usage dans ces expériences et n'étaient effectivement destinées qu'à des mesures d'un genre différent qui seraient décrites plus loin. Néanmoins il nous paraît convenable de donner ici quelques détails propres à justifier ce que nous avons dit de l'extrême precision des lectures effectuées à l'aide des micromètres auxiliaires. Cette précision tenait à la disposition des micro-

sont deux conditions de succès des expériences auxquelles on ne saurait donner trop d'attention. M. Quincke maintenait pendant quelque temps le plan de verre dans l'acide sulfurique chaud, l'en retirait avec une pince de platine bien propre, le lavait à l'eau distillée, puis le laissait séjourner pendant une demi-heure dans l'eau distillée et filtrée, et enfin le chaussait, afin de le dessécher, dans une capsule de porcelaine sur la lampe à alcool. Dans cette dernière opération, il avait soin que l'évaporation de la dernière goutte d'eau eût lieu en un point éloigné de la région de la plaque où devait reposer la goutte de mercure; en effet l'évaporation de la dernière goutte d'eau laissait toujours à la surface du verre quelques impuretés qu'on pouvait reconnaître par la manière inégale dont s'opérait la condensation de l'haleine en ce point. Dès que cette préparation était terminée, on introduisait la plaque dans l'appareil où devait se faire le vide, on la rendait horizontale, on y déposait une goutte de mercure à l'aide d'un entonnoir en verre nettoyé avec les mêmes soins que la plaque de verre et on procédait immédiatement aux expériences. Le mercure avait d'abord été traité par l'acide sulfurique concentré, ensuite transformé en oxyde rouge par l'action successive de l'acide nitrique et de la chaleur, et finalement revivisié par une chaleur plus forte. Sa densité était alors exactement 13,596. Avant chaque expérience, on le filtrait plusieurs fois dans un entonnoir de papier, et de temps à autre on le traitait par l'acide chlorhydrique pur pour enlever les traces d'oxyde qui auraient pu s'y former.

Le tableau suivant contient les résultats d'une première série d'expériences exécutées sur quatre gouttes à peu près égales, déposées simultanément en divers points du même plan de verre. Ces expériences ont été faites dans de l'air raréfié à 3 millimètres de pression et à la température de 18 à 19°,50.

commencement de l'expérience. Les différences des valeurs de  $\theta$  paraissent d'ailleurs supérieures aux erreurs probables d'observation.

Un grand nombre d'autres expériences exécutées soit dans le vide, soit dans l'air, et avec des gouttes de plus grandes dimensions, n'ont pas donné des résultats plus concordants. Ainsi une goutte de 3<sup>mm</sup>,77 de diamètre, observée dans le vide sous la pression de 4<sup>mm</sup>,8 et à une température de 15°,7 à 16°,9, a donné les nombres suivants:

|                                  | CÔTÉ GAUCHE | CÔTÉ DROIT. | MOYENNE. |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Au commencement de l'expérience. | 39.48'      | 40.59       | 40.24    |
| Au bout de quatorze heures       | 46.17       | 43.24       | 44.50    |
| Au bout de trente-six heures     | 41.47       | 41.33       | 41.40    |

L'expérience ne paraît donc pas vérisier l'invariabilité de l'angle  $\theta$ . Toutesois, avant d'admettre cette conclusion inattendue, M. Quincke a fait usage d'un autre procédé qui lui a été suggéré par M. Neumann et qui donne à la sois la valeur des deux constantes a et  $\theta$ . Soient pris dans la sig. 1, page 230, pour axes des coordonnées la verticale Oz qui passe par le point le plus élevé K de la section méridienne EKE' et l'horizontale EE' sur laquelle repose cette section méridienne. Soient K, K' et k les ordonnées OK, E'K' et kT des points K, K' et k, r et l les abscisses OE' et OT des points K' et k,  $\mu$  le rayon de courbure au point K,  $\ell$  la valeur de  $\ell$  au point K' et  $\ell$  une quantité comprise entre  $\ell$  et  $\ell$ ; M. Neumann a déduit de la théorie les formules

(1) 
$$a = \frac{K - k}{\sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2} - \frac{a}{\mu}},$$

$$1 + \frac{a^2}{\mu^2} + \int_{k}^{\infty} \frac{\frac{1}{x} \frac{dz}{dx} dz}{\sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2} - \frac{a}{\mu}}$$

(2) 
$$\int_{k}^{\mathbf{K}} \frac{\frac{1}{x} \frac{dz}{dx}}{\sqrt{1 + \left(\frac{ds}{dx}\right)^{2}}} = \frac{a}{3\lambda} \left\{ \left[ 2 - \left(\frac{\mathbf{K} - \mathbf{K}'}{a} + \frac{a}{\mu}\right)^{2} \right]^{\frac{3}{2}} \right\} - \left[ 2 - \left(\frac{\mathbf{K} - k}{a} + \frac{a}{\mu}\right)^{2} \right]^{\frac{3}{2}} \left\{ + \frac{1}{2} \delta^{2} - \frac{3}{8} \delta^{4} + 2 \frac{\mathbf{K} - \mathbf{K}'}{\mu} + \left(\frac{\mathbf{K} - \mathbf{K}'}{a}\right)^{2}, \right\}$$

(4) 
$$1 + \cos \theta = \left(\frac{K}{a} + \frac{a}{\mu}\right)^2 - \frac{a^2}{\mu^2} - \int_0^K \frac{\frac{1}{x} \frac{dz}{dx} dz}{\sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2}},$$

(5) 
$$\int_{0}^{\mathbf{K}} \frac{\frac{1}{x} \frac{dz}{dx} dz}{\sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^{2}}} = \frac{a}{3\lambda} \left\{ \left[ 2 - \left(\frac{\mathbf{K} - \mathbf{K}'}{a} + \frac{a}{\mu}\right)^{2} \right]^{\frac{3}{2}} - \left[ 2 - \left(\frac{\mathbf{K} - \mathbf{k}}{a} + \frac{a}{\mu}\right) \right]^{\frac{3}{2}} \right\} + 2 \frac{\mathbf{K} - \mathbf{K}'}{\mu} + \frac{(\mathbf{K} - \mathbf{K}')^{2}}{a^{2}} + \frac{1}{2} \delta^{2} - \frac{3}{8} \delta^{4}.$$

Les formules (1) et (4) sont rigoureuses; les formules (2), (3) et (5) supposent qu'on a négligé le carré de  $\frac{a}{\mu}$  et les puissances de  $\frac{dz}{dx}$  supérieures à la quatrième :  $\mu$  est d'ailleurs donné par la formule de Poisson

où l'on peut mettre pour a la valeur approchée K-k. On peut d'ailleurs prendre pour  $\lambda$  la moyenne de r et de l si le diamètre de la goutte est suffisamment grand. Tout se réduit alors à mesurer les hauteurs K, K', k et les demidiamètres l et r.

Ces mesures ont été prises à l'aide des deux mouvements du cathétomètre décrit plus haut. Le microscope principal a été réduit à un grossissement de 16 diamètres. Comme, à cause de la très-faible courbure de la surface supérieure des gouttes de grande dimension, il était difficile de viser exactement à leur sommet, on a approché de ce sommet une fine pointe d'acier, et on a fait marcher la vis de rappel du cathétomètre jusqu'à ce que le fil horizontal du microscope se trouvât entre la pointe et son image.

Les observations ont mis en évidence un fait remarquable qui malheureusement rend impossible toute mesure précise. C'est le changement continu de forme des gouttes. Ce changement, rès-rapide pendant les premières minutes qui suivent le dépôt de la goutte, se ralentit bientôt, mais ne cesse pas au bout de plusieurs heures ni même de plusieurs jours. Il consiste dans un décroissement de K et de k, accompagné d'un accroissement de K', et par conséquent les observations successives donnent pour la constante a des valeurs décroissantes. Lorsque ce changement s'est produit d'une manière notable, la moindre oscillation de l'appareil produit un changement inverse, et amène un accroissement temporaire de la valeur de a, qui lui-même ne tarde pas à être suivi d'un nouveau décroissement continu. En d'autres termes, l'équilibre capillaire paraît être extrêmement lent à s'établir, et même en tout lieu où ne peut régner un repos

l'acide chlorhydrique pur, mais il n'a pas vu le changement continu de forme des gouttes disparaître ou même s'atténuer par suite de cette précaution.

La méthode précédente étant surtout propre à déterminer a et ne donnant pas la valeur de l'angle  $\theta$  avec beaucoup de précision, ainsi qu'on peut s'en assurer par la discussion des formules citées plus haut, M. Quincke a cherché un moyen direct de mesurer  $\theta$  qui lui permit de constater avec certitude la variabilité de cet angle, et il a trouvé ce moyen dans la disposition suivante. Soit AC, fig. 3, une plaque

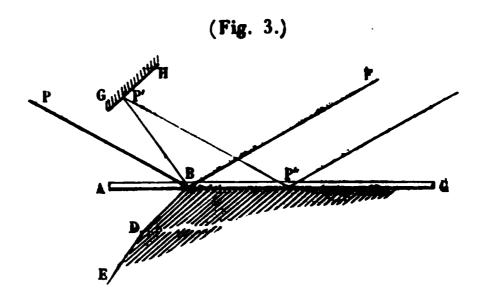

de verre horizontale posée sur la surface supérieure d'une goutte de mercure, qui est elle-même placée sur un plan de verre ou dans un verre de montre. Soit B le point de raccordement de la surface libre du mercure avec la plaque AC et BD le premier élément de cette surface. Si l'on fait arriver en B un faisceau de rayons parallèles à PB, l'œil placé en F, assez loin de la goutte, recevra les rayons réfléchis suivant la direction BF par la surface horizontale BC. Mais il y aura en même temps des rayons réfléchis par l'élément BD suivant la direction BP. Si on les reçoit sur un miroir GH parallèle à BD, on pourra les faire réfléchir suivant la direction P'P" parallèle à PB, de telle façon que tombant sur la surface horizontale BC ils se résléchissent parallèlement à BF et parviennent à l'œil comme les rayons BF. L'œil verra ainsi deux images de la source lumineuse P, et les distinguera aisément l'une de l'autre à cause de la

| Epoque de l'observation. | Valeurs de $	heta$ . | Température. |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| h ,<br>o. o              | 31°. 4',5            | 20,98        |
| 1. 0                     | 32.43,0              | <b>»</b>     |
| 3.45                     | 34.39,5              | <b>&gt;</b>  |
| 9. 0                     | 35. 6,5              | 10           |
| . 13. o                  | 38.44,0              | n            |
| 23.45                    | 41.8,0               | <b>10</b>    |
| 29.45                    | 41.42,5              | 22,52        |
| 33.45                    | 42. 3,0              | <b>»</b>     |
| 46.15                    | 42 46,0              | b            |

On donne une secousse à l'appareil.

| 46.45 | 38.41,0 | 24,48     |
|-------|---------|-----------|
| 47.45 | 41.34,o | >         |
| 49. o | 42.21,0 | 20        |
| 53.45 | 39. г,о |           |
| 61.45 | 39.42,0 | <b>10</b> |
| 71.45 | 40.00,0 | <b>»</b>  |

En substituant une plaque de gypse à la plaque de verre, M. Quincke a obtenu les résultats suivants, sous la pression de 12 millimètres.

| Epoque de l'observation. | Valeurs de $\theta$ . | Température. |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| h                        | 0                     | 0            |
| <b>, o</b>               | 48°. 26′              | <b>2</b> 6,4 |
| 9                        | 39.3ւ                 | <b>»</b>     |
| 19                       | 40. 8                 | n            |
| 20                       | <b>39.59</b>          | 25,9         |

Ces nombres d'ailleurs ne sont pas les limites extrêmes des écarts observés. Il est arrivé à M. Quincke d'obtenir une fois le nombre 57°59′, et une autre fois, avec une goutte de 2<sup>mm</sup>, 5 de diamètre, le nombre 27°23′.

Il résulte de l'ensemble de ces faits que, dans les conditions habituelles des expériences, une goutte de mercure posée sur un plan de verre n'est jamais en équilibre, et

au sinus de l'angle compris entre la direction de l'élément du courant et la direction de la résultante dont il s'agit, de façon que lorsque l'angle est nul la force est nulle. Comme d'ailleurs ce qu'on appelle courbes magnétiques n'est autre chose que le système des courbes tangentes en chacun de leurs points à la résultante des actions de l'aimant sur une molécule magnétique située en ce point, on peut dire que l'action d'un aimant sur un élément de courant est perpendiculaire à la fois à l'élément de courant et à la courbe magnétique passant par le milieu de l'élément, et qu'elle est nulle toutes les fois que l'élément de courant est tangent à la courbe magnétique. Cela posé, qu'on considère un conducteur absolument flexible traversé par un courant et soumis à l'action d'un aimant, il ne pourra être en équilibre sous l'influence de forces normales à ses divers éléments qu'autant que toutes ces forces seront nulles, ce qui exige, d'après la remarque précédente, qu'il prenne la forme d'une courbe magnétique. Ainsi se trouve démontré le nouveau principe électro-magnétique suivant :

Si un conducteur absolument flexible, traversé par un courant, est soumis à l'action d'un système quelconque de forces magnétiques, il est nécessaire et suffisant, pour l'équilibre, que le conducteur prenne la forme d'une courbe magnétique.

Si cette condition ne peut être remplie, il ne peut y avoir équilibre; et si les divers éléments du conducteur ne sont pas réunis ensemble par la cohésion ou quelque autre force, le conducteur devra se briser sous l'influence des forces magnétiques. Il n'y a rien à changer à ce qui précède si, au lieu d'un conducteur absolument flexible traversé par un courant, on considère un courant qui n'est pas lié à un conducteur, mais qui se fraye à lui-même sa route dans un espace contenant une matière pondérable dépourvue de cohésion. Un tel courant suit un chemin qui varie plus ou moins d'un instant à l'autre, mais sous l'influence d'un moins d'un instant à l'autre, mais sous l'influence d'un

du verre. Ainsi s'expliquent les propriétés que M. Plücker a découvertes dans cette décharge.

Troisièmement ensin, les extrémités de la décharge ne sont assujetties qu'à se trouver sur deux surfaces ou deux portions de surface données. Tel est le cas observé par M. Plücker dans le rensiement ellipsoïdal du milieu d'un tube de Geissler. Cet ellipsoïde étant placé sur les armatures d'un puissant électro-aimant de manière que son axe sût perpendiculaire à la ligne des pôles, il s'est formé dans son intérieur, à distance des deux électrodes, une voûte lumineuse, présentant la forme d'une surface magnétique terminée de toutes parts à la paroi interne du verre.

Dans le cas où le courant électrique serait assujetti à se trouver tout entier sur une surface donnée, il n'est pas toujours possible qu'il prenne la forme d'une courbe magnétique; cette condition n'est d'ailleurs pas nécessaire, et l'équilibre a lieu si l'action exercée sur chaque élément de courant est normale à la surface donnée et tend à appliquer l'élément sur cette surface. De là la règle suivante:

Si un conducteur absolument flexible, traversé par un courant et assujetti à demeurer sur une surface donnée, est soumis à l'action d'un aimant, il est nécessaire et suffisant pour l'équilibre que la résultante des actions électromagnétiques soit en chaque point du conducteur normale à la surface donnée, et dirigée du dehors de cette surface vers le dedans.

Comme d'ailleurs la résultante des actions électro-magnétiques en un point donné est normale à la courbe magnétique qui passe par ce point, la condition précédente ne peut être satisfaite que si, en chaque point du conduteur, la surface donnée est tangente à la courbe magnétique qui passe par ce point. Le lieu géométrique des points où cette nouvelle condition a lieu est précisément la figure que doit prendre le conducteur, et l'on ne voit enfin qu'il ne peut y avoir équilibre qu'autant que les extrémités fixes du con-

sciences exactes, aient maintes fois éprouvé le besoin de s'instruire des circonstances particulières de la vie de ceux dont les travaux font l'objet de leurs études. Mais, dans la plupart des cas, ils se trouvent arrêtés dans leurs recherches par les lacunes que renferment les ouvrages historiques et autres qu'ils peuvent consulter. Il est reconnu que, même les ouvrages les plus volumineux, tels que les encyclopédies biographiques, ne renferment ordinairement des notices que sur la vie de ceux qui se sont fait un nom par leurs découvertes ou de laborieux travaux dans les sciences, ou sur celle de ceux qui se sont illustrés sous d'autres rapports. Mais on cherchera en vain des renseignements sur ces hommes modestes, travaillant dans une sphère plus humble, qui ont cultivé les sciences exactes et les ont enrichies du fruit de leurs veilles. Il faut donc, pour connaître les particularités relatives à ces personnes, remonter très-loin aux sources littéraires et historiques, travail pénible et difficile, faute de guide, attendu la longueur des recherches qui sont même parfois infructueuses.

» On accueillera donc avec plaisir un ouvrage destiné particulièrement à faciliter et abréger le travail pour obtenir les notices biographiques et scientifiques sur les hommes qui se sont consacrés aux sciences exactes. L'auteur a publié, il y a quelques années, comme précurseur du présent ouvrage, un tableau chronologique sous le titre: Lebenslinien zur Geschichte der exacten Wissenschaften seit Wiederherstellung derselben (Berlin, 1853), description graphique qui diffère quant à l'idée primitive et fondamentale, et se borne à un choix des hommes les plus éminents des trois ou quatre derniers siècles; tandis que dans l'ouvrage que nous offrons aujourd'hui, intitulé Handworterbuch, on a admis le principe de mentionner sans distinction tous ceux qui se sont occupés des sciences en question et sur lesquels on est parvenu à obtenir des notices biographiques exactes, condition qui donnera à l'ouvrage un cachet d'au-

science exacte, ainsi que les présidents des sociétés et des académies scientifiques coopéreraient à la perfection de notre ouvrage en répandant ardemment cette invitation afin de lui donner toute la publicité possible. En outre, nous recevrons avec reconnaissance des notices sur des personnes décédées, ainsi que des renseignements sur les sources où ces notices pourraient être puisées. On se sera un devoir d'utiliser ces matériaux, en les saisant entrer ou dans le texte même ou dans un supplément.

» On trouvera sur l'enveloppe de la première livraison de notre ouvrage une formule pour de telles communications imprimée aussi séparément pour être remplie; l'éditeur en offre des exemplaires à ceux qui en désireraient, et qu'on peut se procurer par l'entremise de la poste ou des libraires. On est prié d'adresser franco toutes les lettres, ou directement à l'auteur M. Poggendorff, professeur à l'université de Berlin (Charlottenstrasse, n° 62), ou à M. J.-A. Barth, libraire-éditeur à Leipzig. »

Note sur une rotation de tubes et de sphères métalliques produite par l'électricité; par M. Gore (1).

Un tube de métal C étant posé sur deux pièces métalliques horizontales A et B, si l'on fait passer à travers le système un courant très-intense et qu'on communique au tube C la plus légère impulsion, on le voit continuer son

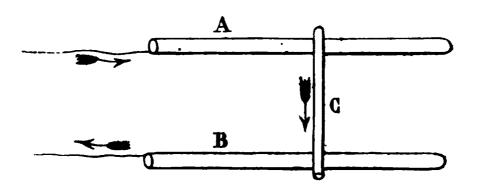

mouvement dans le sens de l'impulsion primitive jusqu'à

<sup>(1)</sup> Philosophical Magazine, 4e série, tome XV, page 519, juin 1858.

## SUR UNB NOUVELLE MÉTHODE

Propre à vérifier les lois qui régissent la réfraction du rayon extraordinaire dans le spath d'Islande (1);

PAR M. BILLET, Prosesseur à la Faculté des Sciences de Dijon.

Il n'a été donné jusqu'ici qu'à quelques physiciens de vérifier la loi qui règle la marche du rayon extraordinaire dans le spath d'Islande. Cela tient sans doute à ce que les méthodes imaginées pour cette vérification n'ont pas toute la simplicité désirable. En effet, tandis que celle de Malus exige des spaths épais et conduit à des déterminations qui ne manquent pas d'une certaine complication, celle de Fresnel, tout en s'accommodant de lames minces, en veut un assortiment et réclame une connaissance exacte de l'orientation de chacune. Il serait cependant bien utile que tout physicien pût constater par lui-même l'exactitude de la belle conception d'Huyghens et la réalité du rôle qu'elle assigne à un certain ellipsoïde de révolution.

Le jour où M. Bernard fit connaître son intéressant réfractomètre, il me sembla que cet appareil pourrait conduire à une vérification nouvelle des lois de la double réfraction, plus rapide et non moins variée que celles connues jusqu'à présent, et je me mis à calculer les formules sur lesquelles s'exercerait la comparaison entre la théorie et l'expérience. Si je suis en mesure de donner le résultat de cette confrontation, je le dois à l'obligeant concours qu'a bien voulu me prêter M. Bernard en se chargeant d'effectuer les mesures qui m'étaient nécessaires.

<sup>(1)</sup> Ce travail est la reproduction, avec quelques changements de rédaction qui n'ont rien d'essentiel, d'un Mémoire présenté à l'Académie de Sciences de l'aris en juillet 1855.

Le transport produit sur un rayon par une lame parallèle peut s'apprécier soit par rapport au rayon incident, soit par rapport à un plan mené par ce rayon normalement au plan d'incidence. Tant qu'il s'agit d'un rayon ordinaire ou d'un rayon extraordinaire soumis à la première loi de Descartes, ces deux transports sont identiques et ont pour expression commune, fig. 1,

$$\overline{oD} = \overline{Oo}\sin(i - r) = \frac{\overline{ON'}}{\cos r}\sin(i - r) = e\sin i - e\cos i \tan gr,$$
(Fig. 1.)

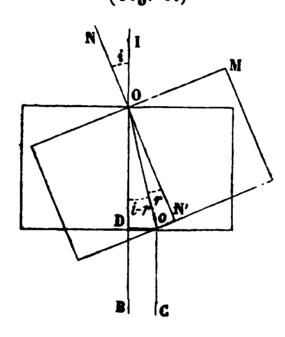

en appelant e l'épaisseur ON' du milieu. Mais dès qu'il s'agit d'un rayon jeté hors du plan d'incidence, comme cela arrive en général avec un extraordinaire, ces deux transports diffèrent. Le premier serait la plus courte distance des droites EF, OB, fig. 2, et l'autre, plus petit, la distance

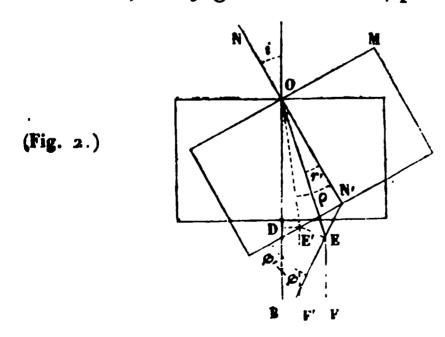

du rayon transmis EF au plan précité qui passe par OB et est normal au plan OMN'.

Or, ce dernier transport, qu'on peut désinir encore celui qu'éprouverait l'image d'une ligne lumineuse parallèle à l'axe de basculement de la lame, est plus facile à déterminer que l'autre. En effet, les mesures de ces transports s'effectueront à l'aide d'une vis micrométrique munie d'un repère qu'on amènera tour à tour en coincidence avec les deux positions obtenues, l'une avant et l'autre après le transport. Si ce repère est un point, celui de croisement de deux fils fins par exemple, il faudra aligner l'axe de la vis dans le plan OEFB, et l'on obtiendra le transport du rayon. Mais si, mettant l'axe de la vis dans le plan d'incidence, normalement au rayon OB, on arme son écrou mobile non plus d'un point de croisement, mais d'un fil fin normal au plan d'incidence, il est visible que quand, par son mouvement, ce fil repère rencontrera les deux positions du rayon, il aura, de l'une à l'autre, marché seulement de la quantité qui les sépare parallèlement à ce plan d'incidence, et qu'ainsi ce sera le second transport qui sera mesuré. On aura le même résultat que si le rayon extraordinaire OE était remplacé par un rayon fictif OE' qui en fût la projection sur le plan d'incidence, de sorte que la formule précédente s'applique à tous les cas si on y introduit, au besoin, à la place de l'angle r, l'angle E'ON' =  $\rho$ , projection du véritable angle de réfraction r'.

Soit  $\varphi' - \varphi$  l'angle dièdre E'ON'E que fait avec le plan d'incidence le plan de réfraction extraordinaire;  $\rho$ , r' et  $\varphi' - \varphi$  font partie d'un triangle sphérique, rectangle en OE', lequel donne tang  $\rho = \tan r' \cos (\varphi' - \varphi)$ : il en résulte pour l'expression générale de cette sorte de transport  $\overline{E'D} = e \sin i - e \cos i \tan r' \cos (\varphi' - \varphi)$ . Il reste à obtenir r' et  $\varphi'$  en fonction des données de la question.

Ce qu'on obtient immédiatement dans la théorie analytique de la double réfraction uniaxe, ce sont les coordonnées  $x^m$ ,  $y^m$ ,  $z^m$  du point où le rayon extraordinaire, qui passe déjà par le point d'incidence, perce un certain ellipsoïde de révolution. L'axe de cette surface fondamentale, qui a pour centre le point d'incidence O, fig. 3, est dirigé

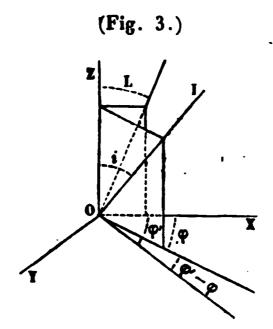

fraction b égale à la réciproque  $\frac{1}{n_o}$  de l'indice du rayon ordinaire. Une autre fraction a égale à la réciproque  $\frac{1}{n_o}$  d'un autre indice, dit indice extraordinaire, exprime la longueur constante du rayon vecteur équatorial. On prend pour axe des z la normale à la surface de démarcation, et pour celui des x l'intersection de cette surface avec sa section principale. L'axe optique situé dès lors dans le plan ZOX est caractérisé par l'angle L qu'il fait avec OZ, le plan d'inci-

suivant l'axe optique du cristal, et a pour longueur une

Notre configuration type est celle où l'axe traverse les deux quadrants opposés ZOX,  $\overline{ZOX}$ , et où le rayon incident est situé dans l'angle trièdre OXYZ. Pour atteindre tous les cas nous ferons croître L depuis — 90 jusqu'à + 90 degrés,  $\varphi$  depuis o jusqu'à 180 degrés, et l'incidence i entre les limites — 90 et + 90 degrés.

dence l'est par l'angle azimutal p qui le sépare du plan ZOX,

et l'angle d'incidence i se compte comme L avec l'axe OZ.

Le calcul conduit aux valeurs suivantes:

$$z''' = -ab\sqrt{-A + (a^2A\sin^2\varphi - \cos^2\varphi)\sin^2i} (^4),$$

$$y''' = -a^2\sin i\sin\varphi,$$

$$x''' = \frac{\sin i\cos\varphi}{A} + \frac{Bab}{A}\sqrt{-A + (a^2A\sin^2\varphi - \cos^2\varphi)\sin^2i},$$

dans lesquelles on a pour A et B

$$A = -\frac{1}{a^2} \cos^2 L - \frac{1}{b^2} \sin^2 L,$$

$$B = \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) \sin L \cos L.$$

Les vrais paramètres du rayon extraordinaire sont l'angle dièdre  $\varphi'$  et l'angle plan r', respectivement analogues aux paramètres i,  $\varphi$  du rayon incident ou à ceux r,  $\varphi$  du rayon ordinaire : elles se rattachent aux coordonnées précédentes par les relations qui suivent :

(1) 
$$\tan r' = \frac{\sqrt{x^{m_2} + y^{m_2}}}{-z'''},$$

(2) 
$$\cos \varphi' = \frac{-x'''}{\sqrt{x'''^2 + y'''^2}},$$

(3) 
$$\sin \varphi' = \frac{-\gamma'''}{\sqrt{x'''^2 + \gamma'''^2}},$$

(4) 
$$\cot \operatorname{arg} \varphi' = \frac{x'''}{y'''},$$

(5) 
$$\tan r' \sin \varphi' = \frac{y'''}{z'''},$$

(6) 
$$\tan r' \cos \varphi' = \frac{x'''}{x'''},$$

(7) 
$$\tan r' \cos(\varphi' - \varphi) = \frac{x''' \cos \varphi + y''' \sin \varphi}{z'''}.$$

<sup>(\*)</sup> Pour l'établissement de ces formules, voir le premier volume de mon Traite d'Optique physique, chap. VI, art. 2, p. 283. (Mallet-Bachelier, libraire-éditeur, 1858.)

élude le zéro. Quand la lame est faiblement prismatique, les diverses positions du rayon transmis, soit celle OB qui répondant à l'incidence normale donne le zéro, soit celles oC, o'C' qui ont subi le transport, sont jetées vers la base du prisme d'une certaine quantité: si, tant que l'incidence est faible, cette quantité est sensiblement la même pour ces trois rayons et n'altère pas leur distance, il cesse d'en être ainsi quand i devient grand. En pareil cas, tournez la lame de 180 degrés de manière à rendre antérieure la face qui était postérieure, les altérations se ferout dans l'autre sens, et les positions vraies qu'eût données une lame rigoureusement parallèle seront au milieu de ces positions faussées en sens inverse. Il y a donc intérêt à répéter ainsi les deux lectures sur la lame retournée et à déduire le transport, de quatre opérations ou quatre lectures. Les deux premières donnent la somme  $t_1 + t_2 = t$  des deux transports de droite et de gauche, les deux dernières donnent la somme analogue t' des transports  $t'_1$ ,  $t'_2$  dus à la lame retournée, et c'est le quart de la somme t + t' qu'il faut comparer à l'expression

 $e \sin i - e \cos i \tan gr$ .

S'agit-il d'un rayon extraordinaire et du rayon OE', fig. 2, qu'il fournit dans le plan d'incidence, une première dissérence avec ce qui précède consiste en ce que le zéro ne sera plus sur le prolongement du rayon incident OB, fig. 5.

(Fig. 5.)

ON', ON", normales du cristal dans les positions + i et - i. On u'a dessiné que les sommets M', M'' du cristal.

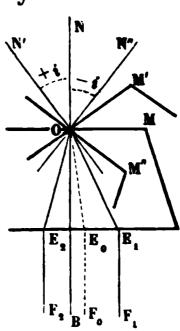

ou bien

$$\mathbf{T}_{1} = e \sin i - e \cos i \frac{x_{1}^{"'} \cos \varphi + y_{1}^{"'} \sin \varphi}{z_{1}^{"'}},$$

on change le signe de i, on obtient

$$T_2 = -e \sin i - e \cos i \frac{x_2'' \cos \varphi + y_2'' \sin \varphi}{z_2'''}.$$

Or on a

$$z_2''' = z_1''', \quad y_2''' = -y_1'''.$$

Si, désignant par m et n les deux termes de  $x_1'''$ , on pose

$$x_1''' = m + n,$$

on aura

$$x_2''' = -m + n;$$

il en résulte les deux valeurs

$$T_{1} = e \sin i - e \cos i \frac{m \cos \varphi + n \cos \varphi + y''' \sin \varphi}{z'''_{1}},$$

$$T_{2} = -e \sin i - e \cos i \frac{-m \cos \varphi + n \cos \varphi - y''' \sin \varphi}{z'''_{1}}.$$

Comme ce second transport, compté à gauche de l'origine, est négatif, pour obtenir la course totale T ou T', il faudra faire la différence des deux expressions théoriques des transports. Ainsi l'expression théorique qui devra égaler  $\frac{T+T'}{2}$  est

$$T_{1}-T_{2}=2e\sin i-2e\cos i\frac{m\cos \varphi+y_{1}^{m}\sin \varphi}{z_{1}^{m}}$$

$$=2e\sin i-2e\cos i\sin i\frac{\cos^{2}\varphi-\alpha^{2}A\sin^{2}\varphi}{abA\sqrt{-A+(\alpha^{2}A\sin^{2}\varphi-\cos^{2}\varphi)\sin^{2}i}}.$$

La somme de T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> est bien plus simple que leur dissérence, car elle se réduit au double du terme unique qui disparaissait dans la différence, et l'on a

$$T_1 + T_2 = \frac{-2en\cos i\cos\varphi}{z_1'''} = 2e\frac{B}{A}\cos i\cos\varphi.$$

Mais l'expérience peut-elle atteindre cette combinaison si avantageuse  $T_1 + T_2$ ? Nous allons voir que oui.

Dans chaque expérience on a à la fois les transports des

Les sigures précédentes ne supposent qu'un rayon. Dans la pratique, on emploie un cône convergent. On a d'abord comme mire, fig. 7, le point de croisement P de deux fils



très-fins, fortement éclairés par la lumière qu'on désire employer : c'était dans les expériences de M. Bernard celle d'une lampe L. Vient ensuite, à une distance des fils supérieure à son foyer principal, une lentille l qui rend le faisceau convergent. Un diaphragme, placé au bout du tube qui porte et les fils et la lentille, réduit les dimensions du cône. Ce cône est reçu par la lame, installée verticalement sur la partie centrale d'une alidade qui court le long d'un limbe horizontal divisé. Les sommets des cônes sont éloignés par la lame, mais ils le sont sur le rayon central du cône, de sorte que leur transport n'en est pas modifié et reste égal à celui que subirait le rayon central s'il était seul; les autres rayons servent seulement à donner de l'éclat et à rendre possible l'observation à la loupe. Cette loupe l'est celle de Fresnel; elle est portée par l'écrou de la vis et possède à son foyer antérieur le fil fin vertical qu'on amène tour à tour en coïncidence avec les images. L'épaisseur de la lame est donnée par un sphéromètre. Il y a des avantages évidents à ce que ce sphéromètre improvisé soit formé avec la vis du micromètre lui-même. Cette vis donnait le 800ième de millimètre.

Les expériences ont porté sur une lame naturelle de spath d'Islande, dont les faces avaient été polies et avaient reçu dans le polissage un très-léger défaut de parallélisme que le sphéromètre accusait nettement. L'œil s'aidait d'une tourmaline verdâtre pour distinguer les images. M. Bernard estime que dans ces conditions la lumière blanche a dû se comporter comme une lumière simple dont l'indice serait celui des rayons jaunes, représentés par la raie D, qui en occupe le milieu. Nous poserons donc, d'après Rudberg:

$$n_o = \frac{1}{b} = 1,65850,$$
 $n_o = \frac{1}{a} = 1,48635.$ 

L'angle L, égal au complément de l'angle fait par l'axe avec la face, sera

ce qui donne

$$-A = \frac{1}{a^2} \cos^2 L + \frac{1}{b^2} \sin^2 L = 2,4762,$$

$$-B = \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right) \cos L \sin L = 0,27067,$$

$$-Aab = 1,0045,$$

$$\frac{B}{A} = 0,10931.$$

Il y a eu trois séries d'expériences: dans l'une, le plan d'incidence se confondait avec la section principale, qui était par conséquent parallèle à l'axe de la vis; dans la deuxième, la section principale était verticale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe de la vis; enfin, dans la troisième, la section principale était intermédiaire et à 45 degrés du plan vertical. On a opéré dans chaque série sous les incidences

$$i = 0$$
,  $i = \pm 20^{\circ}$ ,  $i = \pm 30^{\circ}$ ,  $i = \pm 40^{\circ}$ .

Les formules de la première série, données par  $\varphi = 0$ , sont, pour l'épaissenr e = 1,

$$T_{i} = \sin i + \cos i \left( \frac{\sin i}{A ab \sqrt{-A - \sin^{2} i}} + \frac{B}{A} \right),$$

$$T_{2} = -\sin i + \cos i \left( \frac{-\sin i}{Aab\sqrt{}} + \frac{B}{A} \right),$$

$$T_{1} - T_{2} = 2\sin i \left( 1 + \frac{\cos i}{Aab\sqrt{}} \right),$$

$$T_{1} + T_{2} = 2\frac{B}{A}\cos i.$$

Pour i = 0, on a un transport, et les rayons fournis par les incidences  $\pm i$  doivent être équidistants de ce rayon extraordinaire central.

Dans la deuxième série, on a  $\varphi = 90^{\circ}$ , et, par suite,

$$T_{1} = \sin i - \frac{a \sin i \cos i}{b \sqrt{-A + a^{2}A \sin^{2} i}},$$

$$T_{2} = -\sin i + \frac{a \sin i \cos i}{b \sqrt{-A + a^{2}A \sin^{2} i}},$$

$$T_{1} - T_{2} = 2 \sin i \left(1 - \frac{a \cos i}{b \sqrt{-A + a^{2}A \sin^{2} i}}\right),$$

$$T_{1} + T_{2} = 0.$$

Ici les essets de gauche et de droite sont symétriques et l'on n'a pas de transport pour i = 0.

Dans la troisième série, on a

$$\varphi = 45, \quad \cos \varphi = \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$T_{1} = \sin i + \frac{1}{2} \cos i \left[ \frac{(1 - a^{2}A) \sin i}{A a b \sqrt{-A + \frac{1}{2} (A a^{2} - 1) \sin^{2} i}} + \sqrt{2} \frac{B}{A} \right],$$

$$T_{2} = -\sin i + \frac{1}{2} \cos i \left[ \frac{-(1 - a^{2}A) \sin i}{A a b \sqrt{-A + \frac{1}{2} (A a^{2} - 1) \sin^{2} i}} + \sqrt{2} \frac{B}{A} \right],$$

$$T_{1} - T_{2} = 2 \sin i + \cos i \frac{(1 - a^{2}A) \sin^{2} i}{A a b \sqrt{-A + \frac{1}{2} (A a^{2} - 1) \sin^{2} i}},$$

$$T_{1} + T_{2} = \sqrt{2} \frac{B}{A} \cos i.$$

Nons allons donner le tableau des valeurs obtenues par M. Bernard pour les courses  $t_1 - l_2$ ,  $T_1 - T_2$ .

|       |                                | VALE                           | URS DE t <sub>1</sub>          | $-t_1$ .                | VALEU                          | URS DE T                       | — T <sub>2</sub> .      |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| IMUT. | incidences.                    | Avant<br>le retour-<br>nement. | Après<br>le retour-<br>nement. | Moyenne<br>des<br>deux. | Avant<br>le retour-<br>nement. | Après<br>le retour-<br>nement. | Moyenne<br>des<br>deux. |
|       | i = 0 $de i = +20$ $a i = -20$ | mm<br>1,1856                   | mm<br>1,1844                   | "<br>mm<br>1,1850       | mm<br>1., 1085                 | "<br>mm<br>1,1116              | mm<br>0,9050<br>1,1101  |
| = 00  | i = +30 $i = -30$              | 1,8719                         | ι,8746                         | 1,8733                  | r ,7350                        | 1,7429                         | 1,7389                  |
|       | i = +40 $i = -40$              | 2,6562                         | 2,6625                         | 2,6593                  | <b>2,4863</b>                  | 2,4987                         | 2,4925                  |
|       | i = +20 $i = -20$              | 1,1804                         | 1,1888                         | 1,1846                  | 0,8925                         | 0,8950                         | 0,8937                  |
| = 90° | i = +30 $i = -30$              | ī,8700                         | 1,8706                         | 1,8703                  | 1,4356                         | 1,4412                         | 1,4384                  |
|       | i = +40 $i = -40$              | 2,6463                         | 2,6588                         | 2,6525                  | 2,1038                         | 2,1169                         | 2,1103                  |
|       | = 0                            | . 11                           | . "                            | "                       | "                              | "                              | 0,6370                  |
|       | i = +20 $i = -20$              | "                              | "                              | 1,1885                  | n                              | ,,                             | 0,9948                  |
| =45°  | i = +30 $i = -30$              | 1, <b>8</b> 713                | 1 ,8 <b>79</b> 5               | 1,8741                  | , <b>"</b>                     | 11                             | ι,588ο                  |
|       | i = +40 $i = -40$              | 2,6720                         | 2,65 <del>7</del> 0            | 2,6644                  | 2,2898                         | 2,3044                         | 2,2971                  |

Voici maintenant un exemple des calculs. Il est donné pour  $\varphi = 0$  et pour les incidences conjuguées i = +20, i = -20.

Expressions à calculer.

$$\sin r = b \sin i,$$

$$t_1 - t_2 = 2e (\sin i - \cos i \tan g r),$$

$$T_1 - T_2 = 2e \sin i \left( 1 + \frac{\cos i}{A ab \sqrt{-A - \sin^2 i}} \right).$$

## Valeurs numériques des données.

$$e = 4,144,$$
  $\log e = 0,6174197,$ 
 $-A = 2,4762,$   $\log -A = 0,3937857,$ 
 $-Aab = 1,0045,$   $\log -Aab = 0,0019491,$ 
 $\frac{B}{A} = 0,10931,$ 
 $b = \log b = \overline{1,7802845},$ 

Calcul de  $t_1 - t_2$ .

$$\log b = 1,7802845$$

$$\log \sin 20^{\circ} = \overline{1,5340517}$$
Somme =  $\log \sin r = \overline{1,314362}$ 

$$\log \tan r = \overline{1,314362}$$

$$\log \cos 20^{\circ} = \overline{1,9729858}$$

$$\log e = 0,6174197$$
Somme =  $\overline{1,9141882}$ 
Nombre =  $e \cos i \tan r = 0,82071$ 

$$\log e = 0,6174197$$

$$\log e = 0,6174197$$

$$\log \sin 20^{\circ} = \overline{1,5340517}$$
Somme =  $\overline{0,1514714}$ 
Nombre =  $e \sin i = 1,4172$ 
Report =  $e \cos i \tan r = 0,82071$ 
Différence =  $\frac{t_1 - t_2}{2} = 0,59649$ 

$$t_1 - t_2 = 1^{\min},1929$$

(265)Calcul de  $T_1 - T_2$ .

 $2 \log \sin 20 = 1,0681034$  $\sin^2 i = 0,1170$ -A = 2,4762 $-A - \sin^2 i = 2,3592$  $\log = 0.3727648$  $\frac{1}{2}\log = 0,1863824$  $\log - Aab = 0,0019491$ Somme =  $\log (-Aab \sqrt{}) = 0,1883315$  $\log \cos 20 = 1,9729858$ Report =  $\log - Aab\sqrt{\phantom{ab}} = 0,1883315$ Différence =  $\overline{1}$ , 7846543 Nombre  $\mu = 0,60905$  $1 - \mu = 0.39095$  $\log(1-\mu) = 1,5921212$  $\log e \sin i = 0,1514714$ Somme =  $\bar{1},7435926$ Nombre =  $\frac{1}{2}(T_1 - T_2) = 0,55410$  $T_1 - T_2 = 1^{mm}, 10820$ 

Les autres valeurs de  $t_1 - t_2$ ,  $T_1 - T_2$  ont été calculées de la même manière; elles se trouvent dans le tableau suivant à côté des valeurs expérimentales.

| - 0,0036<br>- 0,0062<br>- 0,0082<br>+ 0,0001  | 0,6406<br>1,0010<br>1,5962<br>2,2970 | 0,6370<br>0,9948<br>1,5880<br>2,2971       | - 0,0044<br>0,0003                            | ", 1929<br>1,8744<br>2,6580        | 1,1885<br>1,8741<br>2,6644 | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | p = 45°                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| + 0,0089<br>- 0,0036<br>- 0,0117              | 0,8848<br>1,4420<br>2,1220           | 0,8937<br>1,4384<br>2,1103                 | - 0,00 · 3<br>- 0,0041<br>- 0,0055            | 1,1929<br>1,8744<br>2,6580         | 1,1846<br>1,8703<br>2,6525 | 1                                        | p = 90°                             |
| - 0,0010<br>+ 0,0019<br>- 0,0106<br>- 0,0063  | 0,9060<br>1,1082<br>1,7495<br>3,4988 | mm<br>0,9050<br>1,1101<br>1,7389<br>2,4925 | - 0,0079<br>- 0,0011<br>+ 0,0014              | . "<br>., 1929<br>1,8744<br>2,6580 | mm 1,1850 1,8733 2,6594    | i = 0<br>i = 1+ 1+ 20<br>i = 1+ 30       | <i>p</i> == 0°                      |
| Excès de l'expé-<br>rience<br>sur la théorie. | Théorie.                             | YA<br>Expérience.                          | Excès de l'expé-<br>rience<br>sur la théorie. | VALEURS DE 1, —                    | Expérience.                | INCIDENCES.                              | AZIMUT<br>du plan d'inci-<br>dence. |

drait demander à l'expérience l'indice ordinaire no qui, de fait, est en jeu, à l'aide de la formule

$$t = e (\sin i - \cos i \tan r),$$

formée avec la moyenne des valeurs expérimentales de t obtenues sous une même incidence et résolue par rapport à  $n_0$ . Mais il vaudrait mieux, à coup sûr, répéter les expériences avec une lumière bien homogène empruntée au spectre ou à la flamme de l'alcool salé, ce à quoi le réfractomètre de M. Bernard se prête parfaitement. Il nous semble que si en même temps on opérait sur une lame issue du clivage et douée de surfaces naturelles suffisamment nettes pour ne pas nuire à la précision du pointé, il nous semble, dis-je, que dans ces conditions favorables les écarts devraient être restreints aux incorrections des mesures.

Une dernière remarque. Dans le dernier tableau, les écarts entre l'observation et la théorie, au lieu d'être indifféremment en plus et en moins, ont presque toujours été par défaut. Malus, à propos d'une lame à faces polies artificiellement, avait eu l'occasion de faire la même remarque, et il avait admis comme origine probable de cette préférence, le défaut de parallélisme des faces, l'imperfection des plans terminaux du cristal, etc.

En résumé, que les améliorations que nous venons de conseiller doivent ou non amener des confrontations d'une précision supérieure, les expériences contenues dans ce Mémoire suffisent pour établir que le réfractomètre, instrument utile à d'autres titres, fournit, quand on l'applique à la double réfraction, une méthode de vérification qui dès à présent rivalise en exactitude avec celle du triangle de Malus, et la prime sous le rapport de la rapidité.

entre les sucres et les autres substances organiques se développe tous les jours, le nombre des sucres eux-mêmes ne cesse de se multiplier. Une étude plus attentive des principes contenus dans les êtres vivants y fait reconnaître chaque jour des sucres nouveaux doués de propriétés remarquables. Loin de démeurer isolés et privés de tout lien avec les autres principes immédiats, les sucres nouveaux viennent se ranger en groupes réguliers à côté des sucres anciennement connus.

En effet, les sucres proprement dits, fermentescibles par voie directe ou médiate sous l'influence de la levûre, s'élèvent aujourd'hui au nombre de dix au moins, et ils peuvent être réunis autour de deux types fondamentaux, celui du sucre de canne et celui du sucre de raisin, les seuls sucres véritables que l'on connût autrefois.

Le nom de glucose, appliqué jadis au sucre de raisin seulement, désigne aujourd'hui toute une série de sucres distincts, jouissant des propriétés suivantes : ils fermentent directement au contact de la levûre; les alcalis puissants les détruisent à 100 degrés et même à froid; ils réduisent le tartrate cupropotassique; séchés à 110 degrés, ils sont isomères et répondent à la formule

C12 H12 O12.

Tels sont le glucose de raisin, le glucose de malt, le glucose de fruits lévogyre, le glucose lactique, le glucose inactif, et probablement divers autres dont la nature n'a pas encore été distinguée avec certitude.

Ces corps diffèrent par leur cristallisation, par la valeur de leur pouvoir rotatoire, par les modifications qu'ils éprouvent sous l'influence de la chaleur et des acides, par la nature de leurs combinaisons avec l'eau, les bases, le sel marin, par la formation de l'acide mucique, etc.

Un autre groupe de sucres a pour type le sucre de canne.

En poursuivant ces recherches sur les principes sucrés cristallisables extraits de divers végétaux, j'ai soumis à un nouvel examen diverses substances dont j'ai constaté l'identité avec le sucre de canne : tels sont les sucres cristallisables du palmier de Java, du sorgho, de l'érable et du caroubier. Je terminerai par le résumé comparatif des propriétés physiques et des réactions des quatre sucres isomériques avec le sucre de canne.

## I. — Tréhalose.

A la dernière Exposition universelle figurait une manne envoyée de Turquie sans autre indication que le mot Trehala. D'après des renseignements ultérieurs recueillis par M. Guibourt, le tréhala est une substance végétale employée en Orient dans l'alimentation; il est maçonné par un insecte de la famille des Curculionides (Larinus nidificans) aux dépens d'un végétal du genre Échinops (tribu des Cynarées). Le tréhala se présente sous la forme de coques blanchâtres, ovoïdes, creuses, à surface interne unie, à surface externe rugueuse et pralinée. Traité par l'eau, le tréhala se gonfle et se change en une bouillie mucilagineuse. Il contient de la gomme, du tréhalose, un amidon particulier beaucoup moins attaquable par l'eau que celui du blé et de la pomme de terre, etc. J'extrais ces divers détails de la Notice plus développée publiée par M. Guibourt (1). Ce savant a eu l'obligeance de me confier le tréhala pour faire l'étude de la matière sucrée qu'il renferme. C'est un sucre nouveau analogue au sucre de canne. Je le désignerai sous le nom de tréhalose (2).

Je vais décrire sa préparation, son analyse, sa forme cristalline, son pouvoir rotatoire, l'influence qu'il éprouve de

<sup>(1)</sup> Comptes rendus, tome XLVI, page 1213 (1858).

<sup>(2)</sup> J'ai publié les résultats essentiels de l'étude du tréhalose sous forme résumée dans les Comptes rendus de la Société de Biologie, août 1857.

Les seconds nombres conduisent à la formule

$$C^{12}H^{13}O^{13}=C^{12}H^{11}O^{11}+2HO,$$

laquelle exige

$$C = 38, \tau, H = 6, 6.$$

D'après ces résultats, le tréhalose cristallisé renferme 2 équivalents d'eau, qu'il perd sous l'influence de la chaleur. C'est ce qu'il est facile de vérisier par des pesées directes.

A cet effet, 2<sup>gr</sup>,654 de tréhalose récemment cristallisé et séché à l'air libre à une température voisine de 10 degrés ont été maintenus à 97 degrés pendant quelques heures. Au bout de trois heures, la matière était devenue opaque, sans entrer en fusion, et avait perdu o<sup>gr</sup>,258. Cette perte ne s'est accrue, ni sous l'influence du temps à 97 degrés, ni sous l'influence d'une température de 160 degrés maintenue pendant quelques heures; et le tréhalose n'a fondu ni à 160 ni même à 180 degrés. Seulement, à cette dernière température, il a perdu encore o<sup>gr</sup>,008, mais en jaunissant légèrement par suite d'un commencement d'altération.

Ainsi le tréhalose cristallisé a perdu sous l'influence de la chaleur 9,7 centièmes d'eau.

La formule

exige 9,5 centièmes.

Ces résultats exigent quelques précautions pour être obtenus dans toute leur simplicité. En effet, le tréhalose cristallisé, si on le conserve pendant longtemps à l'air libre ou dans des tubes mal bouchés, surtout en été, peut perdre une portion de son eau de cristallisation; il ne retient plus alors qu'une proportion d'eau variable qui peut s'abaisser jusqu'à 5 centièmes, c'est-à-dire un seul équivalent.

gros, mais moins réguliers. Obtenus par cette voie sur une lame de verre, et examinés au microscope, ils présentent l'aspect de lamelles épaisses, carrées, avec l'une des diagonales fortement accusée. Parfois les angles se trouvent remplacés par des biseaux.

5. Voici les mesures prises sur les octaèdres rectangulaires formés dans une solution alcoolique. J'ai opéré sur des cristaux formés dans trois préparations distinctes, à deux ans d'intervalle:



Angle de deux faces opposées par le sommet :

$$MM' = 111°31'$$
.

Angle de deux autres faces octaédriques :

$$aa' = 63^{\circ}59'$$
.

Angle de l'une des faces de première espèce sur son adjacente de deuxième espèce :

$$Ma = 115^{\circ}47'$$
.

Le calcul indique 115°59'.

6. Le tréhalose possède le pouvoir rotatoire moléculaire; il est dextrogyre, comme la plupart des sucres connus. Son pouvoir, rapporté à la teinte de passage et au tréhalose anhydre, C<sup>12</sup>H<sup>11</sup>O<sup>11</sup>, est égal à + 220°.

Rapporté au tréhalose cristallisé, C<sup>12</sup>H<sup>11</sup>O<sup>11</sup> + 2HO, ce pouvoir est égal à + 199°.

Voici les données numériques de cette détermination :

(a)  $p = 2^{gr},059$  tréhalose cristallisé, renfermant 9,7 d'eau; et représentant

18r,860 de tréhalose anhydre;

 $V = 13^{cc}$ ,9 volume de la dissolution aqueuse qui contient p;

quatre heures plus tard. Il ne varie pas davantage si l'on opère avec du tréhalose déshydraté par la chaleur : en esset, du tréhalose chaussé à 180 degrés sans susion, pui dissous dans l'eau froide et observé immédiatement, déviait dans des conditions désinies de + 27°,2; le lendemain la déviation a été trouvée égale à + 27°,3.

Ces caractères optiques sont tout à fait distincts de ceux du glucose de raisin récemment dissous, car la déviation exercée par ce sucre diminue rapidement avec le temps; ils s'écartent également de ceux du glucose de fruits lévogyre, dont le pouvoir rotatoire décroît très-vite à mesure que la température s'élève.

D'après les nombres précédents, le pouvoir rotatoire du tréhalose est triple de celui du sucre de canne et plus grand que celui de tous les sucres connus.

La manière dont le pouvoir rotatoire du tréhalose se modifie sous l'influence des acides est très-caractéristique. Tandis que le sucre de canne est modifié presque instantanément à 100 degrés par les acides minéraux étendus, et transformé en un sucre lévogyre, mélange de deux glucoses à équivalents égaux (1); le trehalose ne se modifie qu'avec une extrême lenteur sous l'influence de l'acide sulfurique, même à 100 degrés, et finit par se changer en un sucre dextrogyre, quatre fois moins actif sur la lumière polarisée, probablement unique et identique avec le glucose de raisin. Voici les faits : 1 partie de tréhalose a été dissoute dans 9 parties d'eau environ, et on a ajouté 1/2 partie d'acide sulfurique concentré, puis on a chaussé à 100 degrés le mélange contenu dans un flacon. Cette dernière précaution avait pour but de prévenir l'évaporation. La déviation imprimée au plan de polarisation par le liquide primitif, dans des conditions définies, était égale à +37°,5. Au bout d'un quart d'heure à 100 degrés, elle était de + 37 degrés; la liqueur,

<sup>1)</sup> Dubrunfaut, Comptes rendus, tome XLII, page 901 (1856).

avec l'acide chlorhydrique fumant, le tréhalose noircit et se détruit lentement; avec l'acide sulfurique concentré, il se carbonise rapidement à 100 degrés. L'acide nitrique le change en acide oxalique, sans acide mucique.

Le tréhalose, chaussé à 180 degrés avec les acides stéarique, benzoïque, butyrique, acétique, sorme en petite quantité des combinaisons neutres analogues aux corps gras.

Sous l'influence de l'acide sulfurique dilué, il se change, comme on l'a déjà dit, en un sucre analogue ou identique au sucre de raisin. Ce glucose peut être isolé en saturant l'acide par du carbonate de chaux, évaporant, reprenant par l'alcool, etc., on obtient finalement un sirop sucré, lequel abandonné lui-même finit par se changer en une masse grenue et cristalline. Ce sucre modifié réduit le tartrate cupropotassique et est détruit par les alcalis, tout comme le sucre de canne interverti.

D'après l'ensemble des caractères qui précèdent, le tréhalose constitue un sucre nouveau analogue au sucre de canne, mais beaucoup plus stable. Par sa résistance relative à l'action de la chaleur, des acides et de la levûre, il se comporte comme une substance intermédiaire entre le groupe des sucres proprement dits et les principes qui renferment un excès d'hydrogène, tels que la mannite, la dulcine et la glycérine.

Il existe une substance récemment découverte, qui offre avec le tréhalose la plus frappante ressemblance : c'est le mycose, découvert par M. Mitscherlich à peu près à la même époque (1) dans le seigle ergoté. En comparant les observations de M. Mitscherlich sur le mycose à mes expériences sur le tréhalose, et les cristaux de ce dernier corps à ceux du premier, dont l'illustre chimiste de Berlin a bien

<sup>(1)</sup> Monatsbericht der Königl, Academie... zu Berlin vom 2 november 1857.

Il semble donc que le tréhalose et le mycose fourniraient un exemple de deux corps isomères identiques par toutes leurs propriétés physiques et chimiques et même par leur forme cristalline, mais distincts par leurs pouvoirs rotatoires: on pourrait à cet égard les rapprocher des monochlorhydrates cristallisés d'essence de térébenthine. Toutefois, avant d'admettre un semblable résultat, il est nécessaire de reprendre l'étude des principes qui le manifestent. J'ai révisé avec soin, dans cette intention, mes expériences sur le tréhalose, et j'aurais examiné également le mycose, si je n'avais cru convenable de laisser ce soin à M. Mitscherlich.

### II. - Mélézitose.

En poursuivant l'étude des matières sucrées, j'ai rencontré, il y a quelques années (1), dans la manne de Briançon, un sucre particulier dont je n'ai pu d'abord poursuivre l'étude, faute de matière. Ayant réussi à me procurer un échantillon suffisant de cette manne, grâce à l'obligeance de M. Meissas, ancien professeur de mathématiques au lycée Napoléon, j'en ai repris l'étude, et j'ai réussi à isoler et à caractériser le sucre qu'elle renferme : c'est une substance nouvelle, très-intéressante par son analogie avec le sucre de canne. En raison de son origine botanique, je désignerai ce sucre sous le nom de mélézitose.

1. La manne de Briançon est une exsudation sucrée concrète produite par le mélèze (Pinus larix, Linn.). Employée autrefois en pharmacie, elle est aujourd'hui sans usage et ne se rencontre point dans le commerce. Elle présente l'aspect de petits globules pleins, opaques, blanchâtres et arrondis, de quelques millimètres de diamètre; elle est formée presque entièrement par du mélézitose. Si on la dissout à chaud dans une quantité d'alcool incapable de la

<sup>(1)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome XLVI, page 87 (1856)

au plus; ce nombre est un peu inférieur à 1 équivalent, et il est certainement trop faible.

3. Soumis à l'action de la chaleur, le mélézitose se déshydrate, puis fond au-dessous de 140 degrés en un liquide transparent, sans éprouver d'altération sensible. Par refroidissement, ce liquide se solidifie en une masse vitreuse semblable à du sucre d'orge.

Au-dessous de 200 degrés, le mélézitose se décompose avec des phénomènes analogues à ceux que présentent les autres sucres.

- 4. Le mélézitose est très-soluble dans l'eau, insoluble dans l'éther, presque insoluble dans l'alcool froid, peu soluble dans l'alcool ordinaire bouillant. L'alcool absolu, ajouté à une solution aqueuse concentrée de mélézitose, le précipite lentement sous forme cristallisée; sa solution aqueuse, abandonnée à l'évaporation spontanée, devient sirupeuse et demeure longtemps sans cristalliser.
- 5. Le mélézitose est dextrogyre comme le sucre de canne; son pouvoir rotatoire, rapporté à la teinte de passage, est égal à +94°, 1. Voici les données:

p = 2gr,059 retenant 4 centièmes d'eau et représentant 1gr,977 de mélézitose anhydre.

$$V = 10^{cc}, 6, l = 200^{mm}, t = 20^{o}, a_j = +35^{o}, 1.$$

Pouvoir rotatoire:

$$(\alpha)_j = \alpha_j \frac{\mathbf{V}}{lp} = +94^{\circ}, \mathbf{I}.$$

Ce pouvoir rotatoire est supérieur d'un tiers à celui du sucre de canne, inférieur d'un douzième à celui du mélitose; il est égal aux trois septièmes de celui du tréhalose. Il varie, aussi bien que celui du sucre de canne, sous l'influence des acides étendus. En effet, une solution renfermant environ 10 parties de mélézitose, 1 partie d'acide sulsurique et 90 parties d'eau, déviait, dans des conditions définies, de

un sucre analogue ou identique au glucose de raisin. Ce glucose peut être obtenu en saturant l'acide par du carbonate de chaux, évaporant, reprenant par l'alcool, etc. Après quelques semaines de repos, il cristallise en petits grains semblables à ceux du glucose de raisin; il réduit le tartrate cupropotassique, est détruit par les alcalis, fermente directement, etc., de même que le sucre de canne interverti et le tréhalose modifié.

D'après l'ensemble de ces caractères, on voit que le mélézitose présente avec le sucre de canne la plus frappante analogie, et pourrait être aisément confondu avec lui, si l'on n'avait recours à une étude très-attentive. Il s'en distingue surtout par un pouvoir rotatoire un peu plus grand et qu' ne change pas de signe sous l'influence des acides, et par une résistance un peu plus marquée à l'action du ferment et des réactifs.

III. — Sucres du palmier de Java, du sorgho, de l'érable et du caroubier.

Ces quatre sucres sont identiques avec le sucre de canne; je vais en résumer brièvement les propriétés.

1. Sucre du palmier de Java (Saguerus Rumphii).— Je dois ce sucre en partie à l'obligeance de M. Flückiger, de Burgsdorf (Suisse), en partie à celle de M. de Vry, de Rotterdam. Ce sucre est exploité à Java sur une grande échelle. Les deux échantillons qui m'ont été adressés étaient constitués par une masse grenue et cristalline, d'une teinte brunâtre, imprégnée d'une mélasse liquide. Je les ai lavés à l'alcool froid, comprimés fortement, et fait cristalliser à deux reprises dans l'alcool bouillant, avec le concours du noir animal. J'ai ainsi obtenu des cristaux durs et brillants, semblables à ceux du sucre de canne.

Ils en possèdent le goût, les solubilités et les réactions essentielles : ils fermentent au contact de la levûre de bière,

$$p = 1^{gr}, go, \quad V = 8^{cc}, 5, \quad l = 80^{mm},$$
  
 $\alpha_j = +12^{o}, 8 \text{ observée}; \quad \alpha_j = +13^{o}, 2 \text{ calculée}.$ 

2. Sucre de sorgho. — Je dois ce sucre à l'obligeance de M. Vilmorin. Il présentait l'aspect d'une masse pâteuse et colorée, mélange de petits cristaux et de mélasse. Il est assez difficile d'obtenir cette première cristallisation, parce que le sorgho renferme, en même temps que le sucre cristallisable, une certaine proportion de sucre liquide.

J'ai délayé le sucre brut avec de l'alcool, je l'ai comprimé fortement et j'ai répété le traitement à plusieurs reprises, puis j'ai fait cristalliser deux fois dans l'alcool bouillant avec le concours du noir animal. J'ai obtenu de gros cristaux durs et brillants, semblables au sucre candi.

Ils en ont le goût, les solubilités et les réactions essentielles vis-à-vis de la levûre, des alcalis, de l'acétate de plomb, du tartrate de cuivre et de l'acide sulfurique.

La forme cristalline et le pouvoir rotatoire sont identiques.

Forme cristalline: prisme rhomboïdal oblique.

| Sucre de sorgho.      | Sucre de canne. |
|-----------------------|-----------------|
| $pp = 78^{\circ}40'$  | 78° 28′         |
| $pa = 128^{\circ}50'$ | 129° 14′        |
| $ac = 102^{\circ}45'$ | 103°30′         |

#### Pouvoir rotatoire:

$$p = 3^{sr}$$
,40,  $V = 8^{o}$ ,5,  $l = 80^{mm}$ ,  $\alpha_j = +23^{o}$ ,0 observé. Calculé d'après le sucre de canne,  $\alpha_j = +23$ ,6.

3. Sucre d'érable. — On sait depuis longtemps que le jus de l'érable fournit un sucre cristallisable exploité dans l'Amérique du Nord et qui est généralement assimilé au

furique étendu sont exactement celles du sucre de canne. Le pouvoir rotatoire ne présente pas de dissérence appréciable.

- (a)  $p = 0^{sr},500$ ,  $V = 6^{ce}, n$ ,  $l = 200^{mm}$ ,  $\alpha_j = +12^{o},0$  observé. Calculé d'après le sucre de canne,  $\alpha_j = +12^{o},3$ .
- (b)  $p = 0^{gr}, 300$ ,  $V = 3^{cc}, 4$ ,  $l = 100^{mm}$ ,  $\alpha_j = +6^{o}, 8$  observé. Calculé d'après le sucre de canne,  $\alpha_j = +6^{o}, 5$ .

L'identité du sucre cristallisable de caroubier avec le sucre de canne ne me paraît guère douteuse.

#### IV.

L'identité des divers sucres extraits du caroubier, du sorgho, de l'érable et du palmier avec le sucre de canne est une nouvelle preuve de la grande dissusion de ce principe dans le règne végétal. Les conditions de sa formation se trouvent réalisées dans des conditions infiniment plus multipliées que les conditions de la formation des sucres isomères.

Mais il est désormais essentiel de tenir compte de l'existence de ces derniers dans les recherches analytiques relatives à l'étude des matières sucrées; autrement on s'expose à confondre le sucre de canne avec les sucres analogues et à méconnaître l'existence de ces derniers. On l'a fait sans doute plus d'une fois en se fondant uniquement sur les réactions générales que présentent leurs dissolutions, sans chercher à isoler les sucres eux-mêmes à l'état pur et isolé.

Pour faciliter de semblables recherches et rendre plus aisées la distinction des divers sucres aujourd'hui connus et la découverte des sucres inconnus, je crois utile de résumer ici les propriétés distinctives les plus essentielles du sucre de canne et de ses isomères : mélitose, tréhalose, mélézitose. J'y joindrai la liste des pouvoirs rotatoires des divers glucoses.

- égal à +94°, 1. Sous l'influence des acides à 100 degrés, il décroît plus vite que celui du tréhalose, mais plus lentement que celui du sucre de canne, diminue presque de moitié, sans changer de signe, et devient sensiblement égal à celui du glucose de raisin. Le mélézitose fermente mal sous l'influence de la levûre; les acides le changent en un sucre facilement fermentescible qui paraît unique et identique au glucose de raisin. Le mélézitose ne fournit point d'acide mucique.
- 4. Le mélitose cristallisé répond à la formule C12 H14 O14. Séché à 100 degrés, C12 H12O12; à 130 degrés, C12 H11O11; mais à la dernière température il commence à s'altérer. Il cristallise en aiguilles entrelacées, d'une extrême ténuité, tendres, et d'apparence opaque. Son pouvoir rotatoire, rapporté à la formule C'2H"O" est égal à + 102 degrés. Sous l'influence de l'acide sulfurique, il diminue des 2 de sa valeur, sans changer de signe. Le mélitose fermente directement au contact de la levûre, mais il ne fermente que par moitié, l'autre moitié demeurant à l'état d'eucalyne, corps isomérique avec le glucose, mais non fermentescible. Sous l'influence des acides à 100 degrés, le mélitose est changé rapidement en un mélange à équivalents égaux de deux matières sucrées isomères, l'une fermentescible et analogue au glucose; l'autre non fermentescible, c'est l'eucalyne. Ces deux matières sucrées présentent, vis-à-vis des alcalis, du tartrate cupropotassique, etc., les réactions générales des glucoses. Le mélitose traité par l'acide azotique fournit de l'acide mucique.

Les divers glucoses sont destructibles à 100 degrés par les alcalis et par le tartrate cupropotassique. Je rapporterai leurs pouvoirs rotatoires à la formule C<sup>12</sup> H<sup>12</sup> O<sup>12</sup>.

5. Le sucre de lait ou lactose, C'2 H''O''+ HO, possède un pouvoir égal à +56°,4. Ce nombre exprime le pouvoir définitif, trèsinférieur à celui que la dissolution possède au premier moment. Sous l'influence des acides, il augmente d'un tiers sans changer de signe, par suite du changement du lactose en glucose lactique. Le lactose n'est point directement fermentescible, mais le devient

point sous l'influence de la température et de la durée de la dissolution : elle n'est point fermentescible, ni modifiée par les acides étendus;

45. Un corps cristallisable, C<sup>12</sup> H<sup>12</sup>O<sup>12</sup> + 3 HO, obtenu par le dédoublement du quercitrin: il ne possède pas de pouvoir rotatoire; on ne sait pas s'il est fermentescible.

L'inosite, C<sup>12</sup> H<sup>12</sup> O<sup>22</sup> + 4 HO, principe cristallisé analogue par sa composition aux sucres précédents, est en réalité beaucoup plus stable et doit être rapprochée du groupe des matières sucrées qui renferment un excès d'hydrogène. Elle ne fermente pas et n'a point de pouvoir rotatoire.

L'étude des diverses matières sucrées met en évidence un certain nombre de relations d'isomérie extrêmement remarquables entre la composition de ces divers principes, si analogues les uns aux autres par leurs réactions générales et par les fonctions chimiques qui les caractérisent.

En effet, ils répondent à quatre types généraux qui les comprennent à peu près tous, et trois de ces types embrassent un certain nombre de corps isomères : deux renferment un excès d'hydrogène et se rapportent aux substances les plus stables :

C<sup>6</sup> H<sup>8</sup> O<sup>6</sup>, glycérine.

C<sup>6</sup> H<sup>7</sup> O<sup>6</sup> = C<sup>6</sup> H<sup>6</sup> O<sup>5</sup>, HO mannite et dulcine; desquelles dérivent par déshydratation la mannitane et la dulcinane, isomères avec la pinite et la quercite, C<sup>6</sup> H<sup>6</sup> O<sup>5</sup>.

2. C<sup>6</sup> H<sup>6</sup> O<sup>6</sup> = C<sup>12</sup> H<sup>12</sup> O<sup>12</sup>, glucoses divers; sorbine, eucalyne, inosite.

C'2 H'11 O'11, sucre de canne et ses isomères.

L'isomérie n'existe pas seulement entre les principes sucrés eux-mêmes, elle se poursuit jusque dans leurs dérivés; c'est ainsi que la mannitane, la dulcinane, la pinite et la quercite, en s'unissant avec les acides, forment quatre sé-

en un sucre véritable (1) offrent cependant un premier exemple de ces réactions inverses et réciproques opérées sur les matières sucrées. Pour aborder le problème d'une manière plus étendue, il suffira sans doute de poursuivre l'étude des principes sucrés naturels, et d'approfondir les recherches relatives aux transformations isomériques des sucres et des autres substances organiques. Par là on arrivera à prévoir le nombre et la nature des corps isomères, et à déterminer les lois générales de leur production artificielle.

## RECHERCHES SUR LE METAMORPHISME DES ROCHES ÉRUPTIVES;

PAR M. DELESSE (2).

Lorsqu'une roche éruptive ne passe pas d'une manière insensible à la roche encaissante, elle forme un filon, un amas, un massif, une nappe, une coulée. Il est alors facile de constater qu'elle n'est pas entièrement uniforme et que près de ses bords elle a éprouvé ce que l'on appelle un métamorphisme.

Ce métamorphisme résulte d'actions moléculaires qui s'exercent dans la roche éruptive et de la réaction mutuelle des deux roches en présence. Ses causes sont très-complexes, mais il peut être étudié indépendamment de toute recherche théorique.

Considérons seulement trois grandes classes de roches, les laves, les roches trappéennes et les roches granitiques. Si, pour une même roche éruptive, nous comparons le centre avec les bords, nous reconnaîtrons des modifications dans sa structure et dans sa composition.

<sup>(1)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 3º série, tome L, page 369 (1857).

<sup>(2)</sup> Voir pour plus de détails: Métamorphisme des roches. Dalmont, quai des Grands-Augustins, 49.

-

•

Un coup d'œil jeté sur ce tableau fait voir tout de suite comment la densité d'une roche éruptive varie près de son contact avec diverses roches encaissantes.

Cette densité est généralement plus petite vers les bords que dans le centre.

Pour les laves, pour les roches trappéennes et surtout pour les roches granitiques, sa diminution reste ordinairement inférieure à quelques centièmes.

Les roches trappéennes sont celles pour lesquelles la diminution de densité est la plus grande, car elle dépasse quelquefois 15 pour 100.

C'est dans les roches granitiques que la densité varie de la manière la plus irrégulière; il arrive assez souvent qu'elle est plus grande vers les bords.

J'ai d'ailleurs constaté antérieurement que dans les roches granitiques formant comme le Mont-Blanc et le Ballon d'Alsace de grands massifs cristallins, la densité augmente également vers les bords.

— Recherchons maintenant comment varie la composition d'une roche éruptive. Si l'on considère d'abord la quantité d'eau, le tableau précédent met immédiatement en évidence une loi très-remarquable.

En effet, dans une même roche éruptive, la quantité d'eau varie en sens inverse de la densité; elle est plus grande vers les bords du filon que dans le centre. L'augmentation atteint souvent plusieurs centièmes; elle peut même s'élever à 12 centièmes. La loi se vérifie quelle que soit la puissance ou l'inclinaison du filon, et même lorsqu'il est très-petit ou lorsqu'il est horizontal. Elle est générale dans les roches trappéennes et granitiques; elle s'observe encore dans les roches vitreuses comme le rétinite et le plus souvent même dans les laves.

Les exceptions à cette loi sont rares et elles peuvent s'expliquer facilement par des dissérences dans l'état de composition, ainsi que par la dissiculté de recueillir des échantillons d'une même roche éruptive qui soient parsaitement comparables.

faible, et dans certains cas elle est plus petite vers les bords que dans le centre (Numéros 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46). Dans les roches trappéennes, surtout lorsqu'elles forment des nappes ou des filons presque horizontaux, c'est le plus souvent l'inverse qui a lieu (Numéros 7, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 26).

Quand la roche encaissante est calcaire, il est d'ailleurs facile de comprendre qu'elle ait pu introduire une certaine quantité d'acide carbonique dans la partie de la roche éruptive qui se trouve à son contact; par suite il n'est pas étonnant qu'il y ait plus d'acide carbonique près des bords (Numéros 23, 25, 26, 49, 52).

Les carbonates n'entrent le plus souvent qu'en petite quantité dans une roche éruptive; en outre, ils disparaissent généralement quand elle commence à se décomposer: il serait donc nécessaire de multiplier les recherches précédentes sur des roches provenant de gisements très-variés, afin de reconnaître la loi d'après laquelle l'acide carbonique et les carbonates sont répartis dans une même roche éruptive.

— Pour déterminer plus complétement comment varie la composition d'une roche éruptive, il fallait avoir recours à des analyses comparatives. Je les ai exécutées dans le laboratoire de M. Hervé-Mangon et avec le concours de M. Brivet, aide du laboratoire de l'École des Ponts et Chaussées. Voici quelques-uns des résultats auxquels elles m'ont conduit.

Si dans une roche éruptive la structure a subi des métamorphoses, la composition peut quelquefois rester la même; mais ordinairement elle est aussi modifiée. Dans certains cas cette composition est intermédiaire entre celle de la roche éruptive et celle de la roche encaissante.

Lorsque la roche éruptive est trappéenne ou granitique, il se forme fréquemment près de ses bords un hydrosilicate. Le plus souvent même cet hydrosilicate est magnésien. Il

tamorphisme d'une roche trappéenne ou granitique.

Du reste des minéraux appartenant à un hydrosilicate magnésien défini se sont fréquemment développés à la salebande des roches éruptives; ou peut citer notamment la saponite, l'écume de mer, la pyrosklérite, le mica, la serpentine, le talc, la chlorite.

Parmi les minéraux qui se montrent dans la roche éruptive près de son contact avec la roche encaissante, on doit encore signaler les carbonates et le quartz.

Divers silicates et spécialement le grenat, l'idocrase, l'épidote se sont également formés près du contact.

Enfin, lorsque la réaction entre les deux roches a été très-vive, il n'y a plus entre elles de limite nette; il s'est établi un échange plus ou moins complet des substances et par suite des minéraux qui composent chacune d'elles.

Les minéraux des gîtes métallifères se retrouvent souvent, soit dans la roche encaissante, soit dans la roche éruptive. Ils imprègnent ces roches et tapissent leurs cavités; ils sont surtout abondants près de leur contact. Ils se présentent d'ailleurs avec les caractères qui leur sont habituels dans les filons, et bien qu'ils aient fréquemment contribué au métamorphisme, leur présence est toujours accidentelle.

# MÉMOIRE SUR LA ROTATION ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES LIQUIDES;

PAR M. A. BERTIN.

Les recherches sur la rotation électromagnétique des liquides ont pour point de départ l'expérience faite par sir H. Davy en 1823. « Deux fils étant placés dans un bain » de mercure perpendiculairement à sa surface et dans le » circuit d'une batterie à larges plaques, si l'on approche

ducteur sera moins parfait. En remplaçant le mercure par des liquides aqueux qui sont moins bons conducteurs, et qui, en outre, ont moins de masse, on doit donc s'attendre à produire les rotations électromagnétiques avec plus de sacilité. Aussi est-ce dans cette direction qu'on a cherché tout d'abord à reproduire ces phénomènes peu de temps après l'expérience fondamentale de Davy. C'est avec des dissolutions aqueuses qu'ont opéré Schweigger en 1826 (1), Fechner en 1829, Ritchie en 1832 (2). De tous les appareils employés par ces physiciens, le plus simple est celui de Fechner (Journal de Schweigger, tome LVII, page 15). Il consistait en un vase annulaire en cuivre dont la partie centrale était entourée d'un anneau en zinc; de l'eau acidulée versée dans ce vase produisait un courant dirigé du zinc au cuivre ou du centre à la circonférence, et le liquide se mettait à tourner dès qu'on fixait le vase par son anneau central sur le pôle d'un aimant.

Mais en employant le vase à rotation comme source électrique, on n'obtient qu'un courant très-faible, et il est bien préférable d'emprunter l'électricité à une pile extérieure dont on conduit le courant dans le liquide. On prend alors pour électrodes deux cercles en cuivre concentriques que l'on place dans un vase quelconque au sein du liquide sur lequel on doit expérimenter. Quand on a intérêt à faire passer l'aimant à travers le vase, il faut donner à celui-ci une forme annulaire. On peut alors le construire facilement en mastiquant les deux cercles métalliques sur un anneau en bois (3); je m'en suis fabriqué un très-convenable avec

<sup>(1)</sup> Journal de Schweigger, tome XLVIII, page 344.

<sup>(2)</sup> Annales de Poggendorff, tome XXVII, page 552. — Voyez aussi dans les Annales de Chimie et de Physique, E. Wartmann, tome XIX, p. 391, 1847. — Jamin, tome XLIII, page 334, 1855.

<sup>(3)</sup> M. Poggendorff a déjà employé ce genre de vases annulaires, mais il ne s'en est servi que pour constater la persistance de la rotation des liquides aqueux, en opposition avec le ralentissement plus ou moins rapide de la rotation du mercure.

liquide du centre à la circonférence, courant centrifuge, ou de la circonférence au centre, courant centripète. Dans les deux cas, la rotation se fera dans deux sens différents, (Fig. 72.)

qu'il importe de bien définir. Convenons d'appeler rotation droite celle qui a lieu dans le sens des aiguilles d'une montre, et rotation gauche celle qui a lieu en sens contraire. Nous pourrons aussi avoir à comparer le sens de la rotation du liquide au sens du courant électrique qui circule dans la bobine ou qui est supposé circuler dans l'aimant; nous appellerons alors la rotation du liquide positive ou négative, suivant qu'elle se fera dans le sens du courant moteur ou en sens contraire.

La rapidité de la rotation du liquide dépend de l'intensité du courant; mais il est inutile de l'activer outre mesure. La fig. 2 représente un gros électro-aimant droit ayant 21 centimètres de hauteur et 15 de diamètre, sur lequel est placé un vase annulaire de 6 centimètres de diamètre extérieur et 2 centimètres de diamètre intérieur. Or dans cet appareil le liquide fait un tour

En 20" avec 1 élément Bunsen.
5 2 .
3 3 .
2 4 .

reau de 32 centimètres, ce point neutre est à 3 centimètres environ des extrémités; il se confond donc sensiblement avec le pôle de l'aimant. En continuant à faire monter le barreau aimanté de telle sorte que son pôle s'élève au-dessus du liquide, on voit la rotation s'établir en sens contraire; elle s'accélère jusqu'à ce que le milieu du barreau soit au niveau du liquide, puis diminue pour redevenir nulle quand le pôle inférieur arrive au même niveau. A partir de ce point, le mouvement ascensionnel de l'aimant est accompagné d'un second changement dans la rotation, qui redevient de même sens qu'au commencement. Il résulte de là que si le courant liquide était entre les pôles opposés de deux barreaux placés l'un au-dessus, l'autre au-dessous, comme dans l'expérience de Davy, les effets s'ajouteraient et la rotation n'en serait que plus rapide. Ces effets changeraient de sens si on changeait les pôles de place (1).

Pour indiquer d'un seul mot, dans tous les cas, le sens absolu de la rotation, il faut le comparer au sens du courant qui produit l'aimantation. Rappelons-nous qu'un aimant vertical qui a son pôle austral en haut est assimilable à une bobine dans laquelle la circulation du courant se fait en sens contraire du mouvement des aiguilles d'une montre, et doit, par conséquent, être appelée gauche d'après notre définition. Or un pareil aimant, placé sur l'axe du vase annulaire et agissant sur un courant centrifuge, lui imprime une rotation gauche si ce courant est entre les pôles, et droite s'il est en dehors. Nous pouvons douc dire que la rotation du courant centrifuge est positive s'il est entre les pôles de l'aimant, et négative s'il est en dehors, soit au-dessus, soit au-dessous. Le courant centripète tourne en sens contraire du premier.

Cette loi est tout à sait applicable au cas où l'aimant glis-

<sup>(1)</sup> Ces faits ont déjà été observés par M. Poggendorff. Ils se rattachent intimement aux expériences déjà anciennes de M. Boisgiraud.

terminer plus exactement en faisant agir sur le courant liquide un aimant très-énergique, c'est-à-dire un électro-aimant.

Il est facile de s'assurer que les solénoïdes ou les bobines de petit diamètre agissent comme les aimants, avec cette différence toutesois qu'elles ont leurs pôles juste à leurs extrémités. L'action des petites bobines est très-faible, mais on l'augmente considérablement en y introduisant un noyau de fer doux; on les transforme ainsi en électro-aimants qu'on peut alors substituer aux barreaux aimantés des expériences précédentes. Si l'on emploie une grosse bobine du genre de celles qui servent aux expériences d'induction, l'action électromagnétique est très-énergique; elle reste sensible à de grandes distances, et l'on peut déterminer les points neutres avec assez de précision par la méthode indiquée plus haut (1). Les hauteurs du liquide au-dessus de la base supérieure de la bobine étant données, voici ses distances horizontales au bord de la bobine lorsque la rotation n'a plus lieu:

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas s'attendre à voir le liquide rester immobile quand il est placé sur la ligne neutre. La couche liquide traversée par le courant ayant une largeur de 2 centimètres, quand elle est à cheval sur la ligne neutre, la partie qui est à droite et celle qui est à gauche doivent prendre des rotations contraires. Aussi voit-on dans ce cas le liquide tourner en sens contraire au centre du vase et à la circonférence. Pour déterminer l'ordonnée de la ligne neutre, je mettais le vase successivement dans deux positions où les rotations changeaient de sens : ces deux positions ne différaient pas en général de plus de 1 centimètre. La moyenne me faisait connaître le point neutre à 1 centimètre près.

par des courants centrifuges, fig. 3. En appliquant les (Fig. 3)



principes précédents, on voit immédiatement que chaque courant qui rayonne dans le liquide du centre à la circonférence est poussé vers sa droite par une force qui lui est perpendiculaire, et que par conséquent toute la masse du liquide tournera à droite: elle tournerait à gauche si le courant était centripète. L'effet serait contraire si le pôle, de l'aimant était boréal au lieu d'être austral, ou si le pôle, tout en restant austral, passait au-dessus du courant. Ainsi deux pôles opposés exercent des actions de même sens lorsqu'ils sont l'un au-dessus, l'autre au-dessous du liquide, tandis que ces actions sont de sens contraire si les deux pôles sont du même côté.

Le sens de la rotation étant le même pour toutes les molécules liquides, il suffit pour le déterminer de considérer l'action de l'aimant sur une quelconque d'entre elles, par exemple sur une de celles qui sont contenues dans le plan vertical passant par l'aimant AB et par le centre O du vase à rotation, fig. 3 et 4. Dans ce cas l'action de l'aimant se

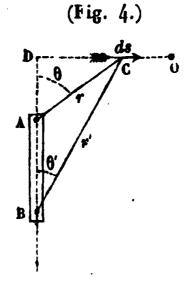

réduit à deux forces perpendiculaires au plan ACB. La première A, émanée du pôle austral, a pour expression, d'après Ampère:

$$\Delta = mids \frac{\sin ACD}{r^2} = mids \frac{\cos \theta}{r^2},$$

en appelant

m l'intensité magnétique du pôle austral; — m sera celle du pôle boréal;

i l'intensité du courant;

ds l'élément du courant dirigé suivant le rayon du vase;

r la distance AC du pôle au milieu de l'élément;

θ l'angle de AC avec l'axe de l'aimant prolongé du côté du pôle austral.

Pour interpréter facilement les signes des résultats, convenons de prendre ds positif si le courant est centripète et négatif s'il est centrifuge. Le signe de A dépendra encore de cos 0. Dans le cas de la fig. 4, par exemple, on voit facilement d'une part que A est positif, et d'autre part que le courant centripète ds tend à tourner à gauche autour du point O; mais comme l'aimant avec son pôle austral en haut est assimilable à un courant gauche, la rotation produite par le pôle austral est positive. Ainsi le signe positif de la force indique une rotation positive, et le signe négatif une rotation négative. Ces dénominations ne caractérisent du reste que le sens relatif et non le sens absolu des rotations: une rotation positive produite par un aimant vertical est une rotation gauche si le pôle austral de l'aimant est en haut, elle serait droite si le même aimant avait son pôle austral en bas.

Ces remarques sont applicables à l'action du pôle boréal :

$$B = - mids \frac{\cos \theta'}{r^2},$$

et à l'action totale de l'aimant, qui est A - B ou

$$\mathbf{F} = mids \left( \frac{\cos \theta}{r^2} - \frac{\cos \theta'}{r^2} \right).$$

Cette formule comprend tous les résultats de l'expérience:

1°. Si le courant est entre les pôles, l'angle θ est toujours obtus, tandis que θ' est aigu, la quantité comprise entre parenthèses est donc toujours négative et la force F de signe contraire à ds. Ainsi le courant liquide étant placé entre les deux pôles de l'aimant, la rotation sera

négative s'il est centripète, positive s'il est centrifuge.

L'action de l'aimant ne pourra jamais être nulle dans ce cas. Elle atteindra son maximum pour  $\theta = \theta'$ , ou quand le courant sera à égale distance des deux pôles. Le calcul de ce maximum ne présentant pas de difficulté, je ne le donnerai pas.

2°. Si le courant est au-dessus ou au-dessous des deux pôles, les angles θ et θ sont tous deux aigus ou tous deux obtus, suivant que le pôle austral est le plus voisin du liquide ou qu'il en est le plus éloigné. Dans les deux cas, la parenthèse renferme toujours deux termes de signes contraires : elle peut donc être positive ou négative, et elle sera nulle si

$$\frac{\cos\theta}{r^2} = \frac{\cos\theta'}{r^{2}}.$$

Cette équation est donc celle de la ligne neutre. En désignant par x la distance verticale AD du courant au pôle austral de l'aimant, et par l la longueur AB de l'aimant, cette équation devient

$$\frac{r'}{r} = \sqrt[3]{1 + \frac{l}{x}}.$$

En rapportant la courbe à deux axes rectangulaires passant

Si nous cherchons sur l'axe de l'aimant deux points P et Q dont les distances aux pôles B et A soient entre elles dans ce rapport connu n, le point C de la ligne neutre sera le sommet d'un triangle rectangle qui aurait pour hypoténuse PQ et dont le sommet serait sur l'ordonnée du point D. Il sera donc au point de rencentre de cette erdonnée avec le cercle décrit sur PQ comme diamètre.

Cette construction géométrique suffirait pour tracer la courbe; mais elle peut aussi conduire à un moyen simple d'en calculer les coordonnées. Il suffit de remarquer que

$$\overrightarrow{CD}^2 = (AP + AD) (AQ \rightarrow AD)$$

ou

$$y^2 = \left(\frac{l}{n+1} + x\right) \left(\frac{l}{n-1} - x\right).$$

Si on pose  $\frac{l}{x} = m$ , cette expression devient

$$y = x\sqrt{\frac{(m+1)^2-n^2}{n^2-1}}$$
.

Avec une table des carrés et des cubes, le calcul de cette formule marche très-vite, et voici les résultats qu'il donne :

| 7=    |
|-------|
| 2,02  |
| 1,27  |
| 0,99  |
| 0,75  |
| 0,54. |
| 0,40  |
| 0,28  |
| 0,22  |
| 0     |
|       |

La courbe de la fig. 5 est tracée d'après ces données.

le courant le plus voisin C, fig. 6, sera sollicité par une

force normale au plan ACB et dont l'expression est

$$\mathbf{F'} = mids \left( \frac{\sin \theta}{r^2} - \frac{\sin \theta'}{r'^2} \right).$$

La distance verticale du courant à l'aimant

$$y = CD = r \sin \theta = r' \sin \theta'$$

on a donc

$$\mathbf{F}' = mids. y \left( \frac{1}{|r^3} - \frac{1}{r'^3} \right).$$

L'action est nulle pour  $\gamma = 0$  et pour r = r', conditions qui donnent les deux plans neutres à partir desquels la rotation change de signe. Quant au sens de la rotation dans tous les cas, si l'on convient de prendre  $\gamma$  positif lorsque le liquide est au-dessus de l'aimant, le signe + de la force indiquera une rotation droite, et le signe - une rotation gauche.

Si l'aimant se mouvait horizontalement dans un plan vertical qui ne rencontrât pas le liquide, on pourrait considérer son action sur l'élément de courant qui lui est perpendiculaire, et on trouverait alors la même formule théorique pour expliquer des résultats identiques aux précédents.

3°. Action des aimants sur les courants verticaux. — On obtient facilement des courants verticaux dans un liquide en le renfermant dans un gros tube de verre fermé par le bas par un fond en cuivre, et garni par le haut d'un anneau du même métal. Si l'on fait entrer et sortir le courant par ces deux électrodes métalliques, il en ré-

faisons entrer le courant par l'une des extrémités de la bobine, l'autre bout du fil le conduira à l'un des électrodes, il se rendra ensuite au second électrode, puis à la pile en traversant les deux anneaux liquides et l'enveloppe métallique de la bobine. Nous verrons alors les deux parties du liquide séparées par la bobine effectuer des rotations de sens contraires, et qui sont toujours assujetties à la loi précédente.

Quand on veut faire agir le courant fixe à distance, il faut augmenter son action autant qu'on le peut: il convient donc d'employer de grosses bobines, telles que celles de la fig. 2, après avoir enlevé le noyau en fer. Dans ce cas on retrouve les mêmes lois que lorsque la bobine avec son noyau formait un puissant électro-aimant. On retrouve aussi la même ligne neutre; seulement on ne peut la suivre aussi loin, parce que l'enlèvement du fer a singulièrement diminué l'intensité des essets obtenus. Entre les deux branches de la ligne neutre (ou dans l'espace MABN), le courant centrifuge extérieur prend une rotation positive. En dehors de la ligne neutre (ou dans l'espace MAA'M') comme dans tout l'intérieur de la bobine (en aa'bb'), la rotation de ce même courant est négative. C'est le contraire pour le courant centripète.

Théorie. — Puisque les aimants sont assimilables à des solénoïdes ou à des bobines de petit diamètre, il n'est pas étonnant qu'une grosse bobine exerce une action du même genre ou qui suive les mêmes lois. Cependant, comme il ne viendra à l'esprit de personne de comparer notre bobine de 15 centimètres à un solénoïde, on peut regarder la théorie de cette action comme n'étant pas suffisamment établie. Il y a donc un certain intérêt à prouver que d'après la théorie dynamique un courant circulaire, grand ou petit, exerce dans tous les cas sur un élément de courant une action qui change de sens à partir d'une certaine ligne neutre.

Cette équation contient toutes les lois du phénomène qui nous occupe : s'il n'est pas possible de les en faire sortir toutes, du moins peut-on arriver à deux théorèmes qui ont de l'importance.

1°. La fonction  $\frac{1}{r^2}$  étant essentiellement positive, nous pourrons toujours trouver une valeur  $\theta_1$  telle que

$$C = (\rho^2 + a \rho \cos \theta_1) \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{r^3}.$$

Cette expression ne changeant pas de signe si l'on a  $a < \rho$ , on en conclut que

Dans l'intérieur d'un cylindre vertical CVV'C' (fig. 8), (Fig. 8.)

ayant pour section le courant circulaire POP', l'action de ce courant ne change pas de signe : sinsi, par exemple, elle produit toujours une rotation positive sur un courant centripète placé n'importe où dans ce cylindre.

2°. Quand l'élément se projette horizontalement en dehors du courant circulaire qui agit sur lui, l'action de ce courant peut changer de signe et on peut prouver que ce changement a nécessairement lieu. Posons

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2, ..., d^2 = a^2 + z^2, ..., k^2 = d^2 + p^2, ..., \sigma = \frac{2ap}{k^2},$$

nons autous

$$C = \frac{1}{\lambda^2} \int_0^{2\pi} \frac{\rho^2 + a \rho \cos \theta}{(1 + e \cos \theta)^2} d\theta.$$

La plus petite valeur qu'admette  $\omega$  est celle qui correspond à  $n = \infty$ , et c'est  $\omega = 35^{\circ} \cdot 15' \cdot 50''$ .

Soit donc PP', fig. 8, le diamètre du courant circulaire dont le centre est O. Menons par ce centre deux lignes AA' faisant avec OP des angles de 35° 15'50", et prenons OB = 3 OP. La courbe que nous voulons tracer aura son sommet très-près du point B; elle aura pour asymptotes les lignes OA, OA', et les points intermédiaires se construiront facilement en donnant successivement à n les valeurs 3, 4, 5, 6, ..., ..., ... On obtient ainsi la courbe MBN, M'B'N'. En résumé donc:

- 1°. L'action du courant circulaire POP' sur un élément du courant placé dans l'intérieur du cylindre CVV'C' est toujours de même signe.
- 2°. Mais elle est de signe contraire si l'élément est au delà de la courbe MBN, M'B'N'.
- 3°. Il y a donc une ligne neutre dans l'espace compris entre la droite CN et la courbe MBN: la théorie ne peut qu'en démontrer l'existence; mais les expériences faites avec la bobine nous ont appris à la tracer, et elles nous ont montré que cette ligne neutre était une courbe partant du bord même de la bobine (fig. 2).

# III. — Différence entre les bobines et les aimants.

Jusqu'ici les bobines nous ont paru agir de la même manière que les aimants, avec cette différence déjà reconnue depuis longtemps que les bobines ont leurs pôles juste à leurs extrémités, tandis que dans les aimants ces pôles sont à quelque distance des extrémités. Mais il n'en est plus de même quand on compare un aimant creux à une bobine creuse : la différence d'action devient très-caractéristique et mérite d'être signalée. L'action d'un aimant creux sur les courants liquides a déjà été citée par M. de la Rive dans son Traité d'Électricité, tome Ier, page 248. Suivant lui, un aimant creux produirait des rotations de sens contraire

ayant son pôle austral en haut nous donnera pour section la sig. 9. Ce faisceau agira donc extérieurement comme un

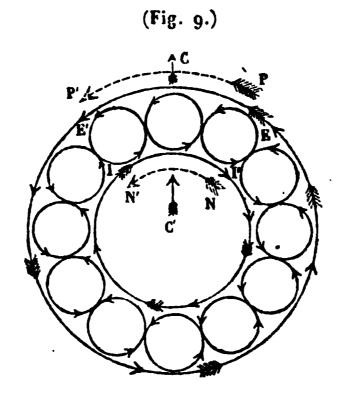

courant gauche EE' et intérieurement comme un courant droit II'. Or si ces deux courants agissent sur un courant centrifuge situé dans leur plan, le courant extérieur gauche EE' communiquera au courant extérieur C une rotation positive ou gauche PP', tandis que le courant intérieur droit II' communiquera au courant intérieur C' une rotation négative NN' ou encore gauche comme la précédente. La théorie d'Ampère est donc d'accord avec l'expérience; elle indique des rotations de même sens.

### IV. — Expérience de Davy.

L'expérience de Davy peut être facilement répétée, pourvu qu'on remplace le mercure par un autre liquide. La sig. 10 représente le vase dont je me suis servi. C'est un vase en verre dont le fond est traversé par deux fils de platine servant d'électrodes. Le liquide employé était tantôt de l'eau acidulée, tantôt du sulfate de cuivre. L'eau acidulée convient mieux pour les courants faibles. L'appareil étant placé sur le gros électro-aimant, on voit, dès que le courant passe dans le liquide, la poudre de lycopode qui nage à sa

cuivre dont on se sert habituellement. Les rotations des liquides sont faciles à produire, curieuses à observer, intéressantes à étudier: loin de rester inconnues dans nos cours de physique, elles méritent donc de prendre rang parmi les expériences classiques de l'électromagnétisme. On peut d'ailleurs les rendre facilement visibles à un nombreux auditoire en faisant flotter sur le liquide un anneau en liége dans lequel on plante quatre allumettes terminées par des pavillons ou par un cercle en papier. Cet anneau tourne avec le liquide, pourvu qu'on évite les effets de l'adhésion en le recouvrant d'un enduit hydrofuge, par exemple en le noircissant sur la flamme de la térébenthine.

## RECHERCHES SUR LES AZOTATES DE FER;

PAR M. A. SCHEURER KESTNER.

Lorsqu'on met l'acide azotique en contact avec le fer, la réaction est tantôt excessivement vive, tantôt, au contraire, lente et dissicile. Cette dissérence tient essentiellement, comme on le sait, à la densité de l'acide employé. Ainsi il a été reconnu depuis longtemps que l'acide ayant 1,034 de densité ne produit que de l'azotate de protoxyde de fer, en même temps qu'il ne se dégage point de gaz, l'hydrogène formant de l'ammoniaque avec les éléments de l'acide azotique. On obtient ainsi un mélange d'azotate ferreux et d'azotate d'ammoniaque. L'acide de 1,073 de densité dissout le fer assez lentement; mais il se forme ici déjà un sensible dégagement de gaz. On obtient un mélange d'azotate de protoxyde et de peroxyde, et le liquide contient encore une notable quantité d'ammoniaque. L'acide ayant 1,115 de densité ne produit que de l'azotate de peroxyde de fer, et il n'y a plus formation d'ammoniaque. Ce corps ne se produit donc que tant qu'il y a formation de sel fer-

|           | CHALEUR                      | СПАLEUR Fe <sup>2</sup> O <sup>2</sup> р. 100 |         | SUR 100 DE LIQUIDE |  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------|--|
|           | maximum.                     | NO <sup>5</sup> .                             | Fe' O'. | NO <sup>5</sup> .  |  |
| D = 1,241 | 85°,2<br>87,4<br>90,4        | 53,48<br>55,80<br>56,35                       | 14,39   | 25,58              |  |
| D = 1,263 | 87,2<br>99,0<br>88,3         | 53,18<br>58,60<br>54,08                       | 14,96   | 27,03              |  |
| D = 1,285 | 99,7<br>99,0<br>8 <b>9,2</b> | 58,70<br>52,73<br>57,80                       | 15,81   | 28,06              |  |
| D = 1,308 | 97,5<br>99,0                 | 60,00<br>55,20<br>61,60                       | 17,62   | 29,81              |  |

L'analyse de ces dissérents liquides a été faite de la manière suivante : L'oxyde de ser était précipité par l'ammoniaque et calciné. Une autre portion du liquide, pesée comme la précédente, était bouillie pendant vingt minutes avec du carbonate de chaux fraîchement précipité; j'obtenais ainsi de l'azotate de chaux dans lequel la chaux était précipitée par l'oxalate d'ammoniaque; le poids de l'oxalate de chaux séché à 100 degrés sur un filtre taré d'avance donnait, par le calcul, le poids de l'acide contenu dans la liqueur. On verra dans la suite que le carbonate de chaux fraîchement précipité décompose d'une manière complète, même les sous-azotates de fer insolubles. Le tableau ci-haut montre d'une manière évidente que la proportion de fer dissoute est plus forte que dans l'azotate neutre dans lequel 100 parties d'acide correspondent à 49,444 d'oxyde de fer. Les liquides sont tous bruns. Étendus d'eau et additionnés d'acide azotique, ils se décolorent sans produire de précipité. Soumis à une ébullition prolongée, ils abandonnent un

:2,5:1,
::2,3:1,
::2,4:1,

#20tate neutre ::2,02:1.

Ainsi le l'assisse du fer de l'état non passif à l'état passif ne l'ainsi le l'ains cette circonstance, à la saturation plus ou lient pass, de l'acide. Ces différents liquides ont produit moins grande de l'acide. Ces différents liquides ont produit des cristaux parfaitement incolores, mais en petites quantités à cause de l'acidité des dissolutions.

pour obtenir la meilleure cristallisation, il convient d'employer 4 équivalents d'acide azotique pour 2 équivalents de fer, de manière à produire la réaction

$$4 \text{ NO}^{3} + 2 \text{ Fe} = \text{Fe}^{2} \text{ O}^{3}, 3 \text{ NO}^{3} + \text{NO}^{3}.$$

En opérant ainsi avec de l'acide de 1,332 de densité, la réaction est excessivement vive, et la dissolution opérée au bout de vingt à trente minutes. En employant 3 kilogrammes de l'acide ci-dessus et o<sup>k</sup>,350 grammes de fer, quantités qui correspondent à l'équation ci-dessus, on obtient encore un azotate légèrement basique, parce que la chaleur dégagée provoque l'évaporation d'une certaine quantité d'acide. Ainsi deux dissolutions pour lesquelles ces quantités avaient été employées ont donné à l'analyse les nombres suivants:

257,720 de liquide ont produit 0,587, Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>.

287,720 de liquide ont produit 1,319 d'oxalate de chaux égale 0,975 NO's.

#### Ou en centièmes:

|                  |       |                  | Théorie. |
|------------------|-------|------------------|----------|
| $Fe^2 O^3 \dots$ | 37,50 | $Fe^2 O^3 \dots$ | 33,10    |
| NO <sup>5</sup>  | 62,50 | NO <sup>5</sup>  | 66,90    |

En employant, au contraire, 25 parties de l'acide cidessus et 3 ½ de ser, on obtient une dissolution neutre qui

double basique dans l'action des carbonates alcalins sur le sulfate de peroxyde de fer, on pouvait croire que dans ces mêmes circonstances l'azotate de fer se transformerait aussi en sel double; mais les faits n'ont pas consirmé ces prévisions. En effet, lorsqu'on concentre la liqueur ci-dessus dans le vide, il se forme peu à peu une cristallisation d'azotate de la base qui a servi à la préparer, et lorsqu'on recueille ces cristaux, leur poids représente approximativement celui de la base employée; de plus, quand on la prépare avec du carbonate de potasse, l'alcool en précipite, non un sel double, mais de l'azotate de potasse pur : il est donc évident qu'il forme dans cette cirsconstance un azotate basique, soluble dans l'eau et dans l'alcool. Afin de préparer ce soussel directement sans qu'il se trouvât mélangé à des azotates alcalins, 100 grammes de cristaux ont été dissous dans l'eau, puis précipités par un excès d'ammoniaque. Le peroxyde de ser obtenu a été soigneusement lavé, puis redissous dans une dissolution de 200 grammes des mêmes cristaux, de manière à obtenir un azotate à 2 équivalents d'acide:

$$3(Fe^2O^3, 3NO^5) + 3NH^3 = 3(NH^3NO^5 + 3(Fe^2O^3, 2NO^5).$$

L'oxyde de ser s'est parsaitement dissous dans le liquide, en produisant une solution d'un rouge soncé. Cette liqueur peut être siltrée facilement; elle se décompose aussi trèsfacilement à la chaleur. A 50 degrés, il s'en dégage des vapeurs d'acide azotique, et l'ébullition en précipite un sous-sel insoluble. Évaporée avec ménagement entre 30 et 40 degrés, la solution de ce sel sorme un liquide épais et sirupeux qui ne cristallise pas, et ensin une masse noire amorphe et brillante.

18r,672 de ce corps ont produit 0,722 Fe2O3,

Ce qui conduit aux nombres suivants:

|                                    |       |           | Theorie |
|------------------------------------|-------|-----------|---------|
| $\mathbf{Fe}^2 \mathbf{O}^3 \dots$ | 43,10 | $Fe^2O^3$ | 42,55   |
| NO <sup>3</sup>                    | 56,82 | NO        | 57,45   |

avons obtenus, soumis à l'ébullition, produisent des sels basiques insolubles qui se précipitent au sein de la liqueur. On les en sépare en étendant d'eau et filtrant. Comme la filtration est lente, il est bon de laver d'abord plusieurs fois par décantation; le liquide passe trouble, mais le filtre retient la plus grande partie du produit : les trois sels insolubles obtenus ont été isolés ainsi et séchés à l'étuve à 100 degrés. Ils se présentent en petites plaques noires et brillantes qui, broyées, se transforment en une poudre d'un jaune clair. Chaustés à 130 degrés, ils perdent une portion de leur acide azotique et se transforment peu à peu en oxydes; ils sont insolubles dans l'acide azotique, mais trèssolubles dans l'acide chlorhydrique, d'où un excès d'ammoniaque précipite de l'oxyde de fer. Bouillis avec du carbonate de chaux fraîchement précipité, l'acide carbonique se dégage, et les sous-sels sont décomposés d'une manière complète. Afin de vérifier ce fait, l'analyse d'un de ces sels basiques a été faite comparativement, en dosant d'un côté l'acide azotique par le carbonate de chaux et de l'autre côté en mesurant l'azote :

Sel formé par l'ébullition de l'azotate neutre.

28<sup>r</sup>,223 du sel ont produit o, 143 d'azote égale o,552 NO<sup>s</sup>. 0<sup>8</sup>r,977 du sel ont produit o,695 Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>.

2<sup>57</sup>,511 du sel ont produit 0, 164 d'azote égale 0,632 NO<sup>5</sup>. 1<sup>57</sup>,612 du sel ont produit 0,545 d'oxalate de chaux égale 0,403 NO<sup>5</sup>.

Ces nombres conduisent à la formule

#### 2 Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> NO<sup>5</sup> HO.

|                                | I. `  | 11.   | III.  | Théorie. |
|--------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,78    |
| NO <sup>5</sup>                | 24,83 | 25,19 | 25,00 | 24,21    |
| Eau par différence             | 4,04  | 3,68  | 3,87  | 4,03     |

Ce sel peut se représenter par une combinaison d'azotate

L'oxyde de fér et l'acide azotique se trouvent dans le rapport de 1:1,36, le rapport théorique est ::1:1,35.

Liquide analysé après une henre d'ébullition, le liquide étant réduit au huitième du volume primitif:

Le rapport entre l'oxyde de fer et l'acide azotique n'a pas varié, il est encore 1:1,36.

Sel formé par l'ébullition de l'azotate tribasique.

1<sup>57</sup>,573 du sel égale 0,297 d'oxalate de chaux égale 0,219 NO<sup>5</sup>. 1<sup>57</sup>,728 du sel égale 0,329 d'oxalate de chaux égale 0,243 NO<sup>5</sup>. 0<sup>57</sup>,887 du sel égale 0,705 Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>.

Ces nombres conduisent à la formule

# 4 Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> NO<sup>5</sup> 3 HO.

|                                | I.        | П.          | Calcul. |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | 79,42     | 79,42       | 79,80   |
| NO*                            | 13,92     | 14,06       | 13,46   |
| Eau                            | <b>39</b> | <b>&gt;</b> | 6,74    |

Ce sel peut se représenter par la combinaison de l'azotate tribasique de fer avec 3 équivalents d'hydrate de peroxyde:

En résumé il résulte, de ces expériences, que lorsqu'on dissout le fer dans l'acide azotique à saturation, on obtient toujours de l'azotate de fer basique; la basicité dépend de la concentration de l'acide. On ne peut obtenir le sel neutre à 3 atomes d'acide qu'en employant des quantités d'acide et de fer correspondantes à l'équation

$$4 \text{ NO}^{5} + 2 \text{ Fe} = \text{Fe}^{2} \text{ O}^{3}, 3 \text{ NO}^{5} + \text{NO}^{2}.$$

Des sels de constitutions analogues existent aussi dans les séries azotiques du plombet du mercure, HgONO<sup>5</sup>, 2 HgONO<sup>5</sup>, 3 HgONO<sup>5</sup>, PhONO<sup>5</sup>, 2 PhONO<sup>5</sup>, 3 PhONO<sup>5</sup>; mais tous ces sels sont insolubles, et il est remarquable de voir que deux sels de fer basiques fassent seuls exception à la règle.

# MÉMOIRES SUR LA CHIMIE PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

EXTRAITS PAR M. ADOLPHE WURTZ.

Sur les combinaisons de l'éthyle avec les métaux alcalins; par M. Wanklyn (1).

Les propriétés remarquables des radicaux organo-métalliques, tels que le cacodyle et le zinc-éthyle, ont fixé au plus haut degré l'attention des chimistes. J'ai réussi à en augmenter le nombre en préparant les composés que forme l'éthyle avec le potassium, le sodium et le lithium. En outre j'ai obtenu les combinaisons correspondantes que ces métaux forment avec le méthyle, et j'ai constaté l'existence du calcium-éthyle.

Sodium-éthyle. — Le sodium est presque sans action sur l'iodure d'éthyle sec à des températures qui ne dépassent pas 100 degrés. Lorsqu'on ajoute de l'éther au mélange, la réaction est plus prononcée et il se forme, soit à froid, soit à 100 degrés, une substance bleue, modification de l'iodure de sodium (2). Jamais il ne forme dans ces conditions du sodium-éthyle.

<sup>(1)</sup> Annalon der Chemie und Pharmacie, tome CVIII, page 67 (nouvelle série, tome XXXII); octobre 1858.

<sup>(2)</sup> Cette substance ne serait-elle pas analogue aux composés bleus, ren-

de sodium et d'éthyle. Il se forme en vertu de la réaction suivante :

$$6\begin{Bmatrix} Zn \\ C^4H^5\end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} Na \\ Na\end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} Zn \\ Zn\end{Bmatrix} + 2\begin{bmatrix} Na \\ C^4H^5\end{Bmatrix} + 2\begin{Bmatrix} Zn \\ C^4H^5\end{Bmatrix}.$$

J'ai fait beaucoup d'essais pour isoler le sodium-éthyle: ils ont été infructueux. Lorsqu'on chauffe les cristaux dont il s'agit, il se dégage des gaz et il reste comme résidu un mélange de sodium et de zinc sans charbon. Lorsqu'on les chauffe au bain-marie avec du potassium, on observe de même un dégagement de gaz et il se sépare du zinc métallique en même temps qu'il se forme un alliage liquide de zinc et de potassium. Les cristaux absorbent l'acide carbonique en formant du propionate de soude (1). L'oxyde de carbone lui-même réagit sur ces cristaux, en formant des produits dont l'étude m'occupe actuellement. La solution des cristaux dans le zinc-éthyle absorbe le cyanogène en formant une solution brune. Parmi les produits de leur oxydation, j'ai inutilement cherché l'oxyde de sodium-éthyle.

Potassium-éthyle. — Le potassium réagit sur le zincéthyle d'une manière plus énergique encore que le sodium.

Les produits formés sont analogues dans les deux cas. On obtient avec le potassium des cristaux solubles dans l'excès de zinc-éthyle.

En réagissant sur ce dernier radical, le lithium forme de même une combinaison cristalline.

Le calcium attaque le zinc-éthyle, tandis que le magnésium est sans réaction, même à 100 degrés.

<sup>(1)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome L, page 42.

un grand excès d'acide nitrique. Par le refroidissement, il se dépose de petites paillettes de nitrate d'argent et de sarcine, C<sup>10</sup> H<sup>4</sup> Az<sup>4</sup> O<sup>2</sup>, Ag O, Az O<sup>8</sup>.

Par l'ensemble de ses propriétés la sarcine se rapproche beaucoup de la guanine, C<sup>10</sup> H<sup>5</sup> Az<sup>5</sup> O<sup>2</sup>, matière azotée, découverte par M. Unger dans le guano.

La guanine forme avec le nitrate d'argent une combinaison insoluble. Son sulfate est décomposé par l'eau comme le sulfate de sarcine. Elle se dissout dans l'eau de baryte bouillante et donne, par le refroidissement, des aiguilles de guanine barytique analogue à la sarcine barytique (loco citato, page 339).

Quelques différences se manisestent dans l'action de l'acide nitrique sur les deux corps. La solution incolore de guanine dans cet acide se colore déjà par l'évaporation au bain-marie, et laisse un résidu jaune-citron, en apparence amorphe, et qui se dissout dans la potasse avec une couleur rouge.

Une solution de sarcine pure dans l'acide nitrique de 1,20 ne se colore pas par l'évaporation et laisse un résidu incolore qui se dissout dans la potasse sans coloration. Ce n'est qu'en évaporant la xanthine avec de l'acide nitrique fumant que l'on obtient un résidu jaune qui se comporte avec la potasse comme le produit obtenu avec la guanine.

La xanthine ou l'oxyde xanthique et l'hypoxanthine de M. Scheerer se comportent comme les corps précédents avec l'acide nitrique. La xanthine renferme les éléments de l'acide urique et de la sarcine :

$$2 C^{10} H^4 Az^4 O^4 = C^{10} H^4 Az^4 O^6 + C^{10} H^4 Az^4 O^2.$$
Xanthine.
Ac. urique.
Sarcine.

Mais il est impossible de réaliser cette synthèse en mélangeant des dissolutions de chlorhydrate de sarcine et d'urate de potasse. Le précipité cristallin que l'on obtient dans ce cas dissère essentiellement de la xanthine.

tions:

Dans la pensée que la guanine et la sarcine pourraient être transformées l'une dans l'autre, on a tenté d'abord quelques expériences sur la combinaison jaune, nitrogénée de la guanine, dont il a été question dans le précédent Mémoire. Cette combinaison, dissoute dans l'acide chlorhydrique, est réduite par le zinc ou par le fer; mais la réduction est beaucoup plus facile dans des liqueurs alcalines: lorsqu'on traite la solution orangée du corps nitré dans la potasse par du sulfate ferreux et qu'on fait bouillir, on obtient un précipité noir d'oxyde ferroso-ferrique. La liqueur filtrée est complétement incolore; traitée par l'acide acétique, elle donne un précipité floconneux qu'on recueille et qu'on lave à l'eau froide. Ce corps n'est ni de la guanine ni de la sarcine. Il est identique, par ses propriétes et par sa composition, à l'oxyde xanthique lui-même. C'est une poudre blanche ou jaunâtre qui exige pour se dissoudre 723 parties d'eau bouillante et 1950 parties d'eau froide. Elle est bien plus soluble dans l'ammoniaque, dans la potasse et dans les acides.

Sa solution dans la potasse, exposée longtemps à l'air dans des vases plats, laisse déposer des paillettes cristallines. Les analyses qui ont été faites avec cette substance conduisent à la formule

que 1 partie sur 153 parties de la solution. Cette solution, même concentrée et chaude, ne précipite pas par le chlorure de platine.

La xanthine se dissout facilement dans l'ammoniaque et dans la potasse. Lorsqu'on la fait bouillir avec de la baryte caustique, elle se convertit en une combinaison peu soluble, C<sup>10</sup> H<sup>4</sup> Az<sup>4</sup> O<sup>4</sup> + 2 (Ba O, HO).

Une solution ammoniacale de xanthine ajoutée à du nitrate d'argent forme un précipité incolore, gélatineux, renfermant C<sup>10</sup> H<sup>4</sup> Az<sup>4</sup> O<sup>4</sup> + 2 Ag O.

Lorsqu'on ajoute du nitrate d'argent à une solution de xanthine dans l'acide nitrique étendu, on obtient un précipité floconneux qui se dissout à l'ébullition et se dépose d'autant plus lentement par le refroidissement que la liqueur renferme plus d'acide nitrique. Ce précipité, qui paraît être une combinaison de xanthine et de nitrate d'argent, est décomposé par l'eau, qui lui enlève de l'acide nitrique.

L'urine normale renferme une petite quantité de xanthine. On peut en isoler ce principe en mettant à profit la propriété qu'il possède de précipiter par l'acétate de cuivre et par le nitrate d'argent.

Le produit nitrogéné, dérivé de la guanine et qui sournit la xanthine par l'action des agents réducteurs, a déjà été obtenu par MM. Neubauer et Kerner qui lui attribuent la composition  $C^{10} \begin{Bmatrix} H^4 \\ Az O^4 \end{Bmatrix} Az^8 O^2 + HO, Az O^3.$ 

Cette formule ne paraît pas exacte. Pour préparer le composé dont il s'agit, on dissout la guanine dans de l'acide nitrique de 1,15 à 1,20 bouillant, et on jette dans la solution chaude de petits fragments de nitrite de potasse. Ils se dissolvent avec un vif dégagement de gaz, mais sans formation de bioxyde d'azote. On continue jusqu'à l'apparition de vapeurs rouges, et on verse ensuite la liqueur dans une grande quantité d'eau froide. Il se précipite d'abondants flocons jaune-citron, que l'on recueille et qu'on lave. Pour

# MÉMOIRES SUR LA PHYSIQUE PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

EXTRAITS PAR M. VERDET.

Recherches photochimiques; par MM. Bunsen et Roscoe.

## PREMIER MÉMOIRE (1).

Le premier Mémoire de MM. Bunsen et Roscoe est consacré à la discussion d'un Mémoire de M. Wittwer sur l'action chimique de la lumière et a uniquement pour objet de montrer que le phénomène étudié par ce savant, l'influence de la lumière solaire sur une dissolution aqueuse de chlore, se prête mal à des expériences précises. Nous croyons superflu d'en rendre compte (2).

## DEUXIÈME MÉMOIRE (3).

Lu devant la Société royale de Londres le 20 novembre 1856.

La combinaison du chlore et de l'hydrogène gazeux sous l'influence de la lumière est le phénomène que MM. Bunsen et Roscoe ont choisi pour objet de leurs études. On ne connaissait sur ce sujet que quelques expériences de M. Draper, fort incertaines dans leurs résultats parce que l'auteur n'avait pris aucune précaution pour éviter l'in-

<sup>(1)</sup> Poggendorff's Annalen, tome XCVI, page 373; année 1855.

<sup>(2)</sup> Les personnes qui voudraient approfondir cette question trouveront le travail de M. Wittwer dans les Annales de Poggendorff, t. XCIV, p. 597, et la réponse de ce chimiste aux critiques de MM. Bunsen et Roscoe dans le tome XCVII, page 304, du même journal.

<sup>(3)</sup> Poggendorff's Annalen, tome C, page 43. (Janvier 1857.)

d'environ 7 centimètres cubes de capacité, à moitié rempli d'eau. Le tube mn était suivi d'un tube horizontal assez long np, fixé sur une échelle graduée ss' et terminé par un renslement l'où se trouvait un peu d'eau. Le renslement l' communiquait ensin par un tube en caoutchouc vulcanisé avec un vase condenseur plein de charbon de bois et d'hydrate de potasse. C'est dans le renslement i que le gaz était soumis à l'action de la lumière, et asin de limiter cette action au gaz sans qu'elle s'étendît à l'eau chlorée contenue dans le renslement, toute la partie occupée par l'eau était enduite extérieurement de noir de sumée.

Pour faire une expérience, on laissait d'abord circuler le gaz pendant plusieurs jours dans l'appareil, de manière à saturer complétement l'eau qui en occupait diverses parties; puis on fermait le robinet h, on notait la division du tube np où s'arrêtait la colonne d'eau provenant du renslement l, et on faisait agir la lumière. Lorsque l'expérience était terminée, le déplacement de la colonne d'eau dans le tube np faisait connaître la quantité du mélange qui, sous l'influence de la lumière, s'était transformée en acide chlorhydrique et dissoute, après cette transformation, dans l'eau du renslement i. Pendant que l'expérience avait lieu, on n'arrêtait pas l'électrolyse qui avait fourni le mélange gazeux, mais on la ralentissait extrêmement en introduisant dans le circuit de la pile la résistance d'une colonne d'eau à peine acidulée. Le faible dégagement de gaz qui subsistait encore servait à maintenir la saturation du liquide de l'appareil à électrolyse et de l'eau du tube laveur; l'excès de gaz s'échappait d'ailleurs par une sorte de tube de sûreté soudé en un point du tube laveur et plongeant par son extrémité dans un flacon plein d'eau, à l'aide duquel on pouvait régler la pression dans l'intérieur de l'appareil et déterminer le gaz à s'échapper soit par le robinet h et les tubes qui le suivaient soit par le tube de sûreté et le flacon

II. La source de lumière était, comme on l'a dit, la flamme du gaz à éclairage fourni par l'usine de Heidelberg. Dans leurs premières expériences MM. Bunsen et Roscoe ont brûlé le gaz à l'aide du bec connu dans l'industrie sous le nom de bec de Scott. Ils ont reconnu que dans celui dont ils faisaient usage la flamme présentait l'intensité la plus constante lorsque sa hauteur était comprise entre 95 et 110 millimètres, et ils ont eu soin de la maintenir toujours entre 97 et 103 millimètres. Plus tard ils ont obtenu une flamme beaucoup plus constante à l'aide d'un appareil où le bec de gaz, construit en platine, était monté sur un petit réservoir cubique et placé au milieu d'une grande boîte rectangulaire noircie intérieurement, dont la base inférieure était percée d'un grand nombre de petits trous. Le réservoir cubique rendait l'écoulement du gaz parfaitement régulier, et la boîte rectangulaire faisait disparaître toutes les oscillations dues à l'agitation de l'air extérieur. Un petit manomètre à eau, communiquant avec le réservoir cubique, faisait connaître la pression sous laquelle avait lieu l'écoulement du gaz, et on s'arrangeait de manière que cette pression ne dépassât jamais i millimètre d'eau. Dans une des parois de la boîte était pratiquée une ouverture circulaire, fermée par une sorte de cuve cylindrique pleine d'eau, que les rayons lumineux émis par la flamme devaient traverscr avant d'arriver sur le vase où se trouvait le mélange gazeux. Avec cet appareil, la flamme réglée à une hauteur convenable présentait une invariabilité absolue de forme, de dimensions et d'éclat, et semblait un corps solide incandescent. Cette invariabilité se constate d'ailleurs rigoureusement par la constance des essets chimiques que produit cette flamme, même à des époques séparées par un intervalle de plusieurs jours.

La constance de l'intensité chimique des rayons émis par la flamme du gaz à éclairage dépend moins qu'on ne pourrait le croire d'une composition absolument invariable de

verte du chlorure de barium n'émettent pas plus de rayons chimiques que la flamme sans éclat qui résulte d'une combustion complète. La flamme verte et brillante du chlorure de cuivre et la flamme terne que produit le chlorure d'antimoine contiennent au contraire plus de rayons chimiques que la flamme ordinaire du gaz.

- III. Le degré de concentration de la dissolution d'acide chlorhydrique électrolysée et le soin qu'on prend de faire circuler plus ou moins longtemps dans l'appareil le gaz produit par l'électrolyse avant de commencer les observations exercent la plus grande influence sur les résultats. Une longue pratique a conduit MM. Bunsen et Roscoe à poser les règles suivantes:
- 1°. La dissolution électrolysée doit contenir environ 30 pour 100 d'acide chlorhydrique; si par suite d'une électrolyse trop longtemps prolongée cette proportion est réduite à 23 pour 100, le gaz ultérieurement fourni par l'électrolyse ne peut servir à des observations comparables.
- 2°. Pour obtenir les premiers effets constants, il faut, dans un vase de 7 centimètres de capacité contenant un peu moins de 2 grammes d'eau (le renslement i de l'appareil) faire passer au moins 2 litres de gaz.
- 3°. Si le passage du gaz est continué plus longtemps encore, les essets augmentent peu à peu et n'atteignent un maximum absolument constant qu'après le passage de 6 litres de gaz.
- 4°. Les nombres précédents supposent qu'on interrompt de temps à autre les expériences pour laisser le gaz en contact pendant quelques heures avec les liquides de l'appareil; si cette précaution est négligée, il faut faire passer une quantité au moins double de gaz avant d'obtenir les effets constants dont il vient d'être parlé.

Il résulte de là qu'il est nécessaire d'employer au moins trois jours et quelquefois une semaine entière à préparer son appareil avant de commencer les expériences. Mais il

formé et non encore dissous au moment de l'interception de la lumière, soit à un accroissement persistant de l'affinité réciproque du chlore et de l'hydrogène. De ces trois causes, la première sussit à tout expliquer. On peut effectivement, en tenant compte de la chaleur de combinaison du chlore et de l'hydrogène, de la quantité de ces gazqui se combinent durant l'unité de temps pendant une expérience et de la vitesse du refroidissement de l'appareil déterminée directement, calculer l'élévation de température que doit éprouver le mélange gazeux par suite de la combinaison que la lumière y détermine. Dans les expériences de MM. Bunsen et Roscoe, cette élévation de température n'excédait pas quelques dixièmes de degrés. Elle était donc incapable de modisier l'affinité réciproque des deux gaz; mais elle déterminait une petite dilatation dont la disparition rapide était la cause unique du décroissement de volume qui s'observait encore pendant quelques secondes après que l'action de la lumière avait cessé. Le décroissement observé et la dilatation calculée comme il vient d'être dit, n'ont jamais différé en esset que d'une quantité insignifiante. On doit conclure de là que l'acide chlorhydrique est entièrement absorbé par l'eau aussitôt qu'il se forme, et que la lumière ne communique aucune modification permanente au mélange d'hydrogène et de chlore.

VI. Enfin MM. Bunsen et Roscoe ont reconnu qu'entre les températures de 18 et de 26 degrés et entre les pressions barométriques de 0<sup>m</sup>, 746 et 0<sup>m</sup>, 760, les variations des circonstances météorologiques étaient sans influence sensible sur la marche de l'instrument.

- » Nous appellerons induction chimique l'acte par lequel la résistance à la combinaison est diminuée et l'aptitude augmentée, et nous distinguerons l'induction photochimique, l'induction thermochimique, l'induction électrochimique, l'induction idiochimique, suivant que la cause de l'induction sera la lumière, la chaleur, l'électricité ou une influence chimique spéciale.
- » Le mode d'action de l'affinité dégagée de toutes les résistances à la combinaison, c'est-à-dire la loi à laquelle obéit la force lorsque toutes les influences perturbatrices sont écartées, est encore absolument inconnu. Si nous le connaissions, le plus important problème de la chimie serait résolu.
  - » Quelque éloigné que paraisse ce terme des recherches dans l'état présent de la science, on peut croire que le moment est venu d'examiner s'il n'est pas possible d'instituer des expériences qui servent comme de points de départ dans l'étude d'un champ encore complétement inexploré. C'est pourquoi le rapport intéressant des phénomènes photochimiques avec la question dont il s'agit a tout particulièrement attiré notre attention. »

Ainsi qu'il a été indiqué dans le Mémoire précédent, l'action chimique est nulle pendant les premiers instants de l'action de la lumière, se développe ensuite peu à peu et parvient assez lentement à un maximum constant. Nous rapportons ici les résultats de deux expériences de MM. Bunsen et Roscoe, afin de faire bien comprendre la marche de ce développement. La première de ces expériences a été faite avec la lumière diffuse venant pendant le jour du zénith d'un ciel sans nuages; la deuxième a été faite avec la lumière artificielle.

mis en liberté par suite de cette absorption, on détermine la proportion du chlore qui ne s'est pas combinée avec l'hydrogène. MM. Bunsen et Roscoe ont ainsi reconnu que l'induction photochimique est d'autant plus lente à se produire, que la colonne gazeuse soumise à l'action de la lumière est plus longue. L'explication de ce phénomène curieux résulte d'expériences qui seront décrites plus loin, et qui montrent : 1º que la lumière n'agit que sur les premières couches de gaz qu'elles traversent; 2º que l'aptitude à la combinaison développée par la lumière dans un mélange d'hydrogène et de chlore disparaît très-promptement dès que le mélange est soustrait à l'action directe de la lumière. Cette aptitude doit donc disparaître dans les molécules du mélange, qui par suite des mouvements intérieurs du gaz s'éloignent de la base du cylindre sur laquelle la lumière agit directement. Quoi qu'il en soit, dans toutes les expériences ultérieures, on a eu soin de renfermer le mélange dans des vases de très-petite épaisseur, comme le vase de l'appareil décrit et figuré au commencement du deuxième Mémoire.

Après la masse du gaz, c'est l'intensité de la lumière qui paraît être dans le rapport le plus étroit avec l'induction photochimique. Pour en étudier les effets, MM. Bunsen et Roscoe se sont servis de la flamme d'un bec de Scott dont ils ont concentré les rayons sur le mélange gazeux à l'aide d'une lentille; en recouvrant d'un diaphragme opaque une portion plus ou moins grande de la surface de la lentille, on pouvait faire varier à volonté et dans un rapport connu l'intensité de la lumière. Entre la lentille et le mélange gazeux se trouvait une colonne d'eau de 63 millimètres de longueur qui suffisait pour rendre absolument insensible l'action calorisique de la lampe. Les expériences ont fait voir:

1°. Que la durée nécessaire à la manisestation des premiers essets de l'induction photochimique diminue à me-

On procède exactement de la même façon si l'on veut ajouter un excès de chlore ou un excès d'hydrogène. Pour examiner l'influence de la présence d'une petite quantité d'acide chlorhydrique gazeux, il a suffi de remplacer l'eau du vase par de l'acide chlorhydrique à 1,148 de densité; on a reconnu que cette substitution introduisait dans le mélange gazeux 13,140,000 de son volume de gaz acide chlorhydrique. Les expériences ont donné les résultats suivants:

- 1°. Il sussit d'un excès de 3 d'hydrogène en volume pour diminuer le maximum de l'induction photochimique dans le rapport de 100 à 37,5.
- 2°. L'influence de l'oxygène est plus grande encore: 1000 d'oxygène en volume font tomber le maximum de l'induction de 100 à 9,7; 13 le font tomber à 2,7. D'ailleurs, en présence de cette petite quantité d'oxygène, le maximum d'induction est plus vite atteint que dans les circonstances normales.
- 3°. L'influence d'un excès de chlore est au contraire assez saible: \frac{10}{1000} de chlore en volume réduisent le maximum d'induction de 100 à 60,2; \frac{75}{1000} le réduisent à 50,3 et \frac{100}{1000} à 41,2.
- 4°. 13 de gaz acide chlorhydrique n'exercent aucune influence. Il suit de là que le petit excès d'acide chlorhydrique qui peut rester mélangé au chlore et à l'hydrogène dans les expériences, est incapable de produire une perturbation quelconque des phénomènes.
- 5°. En ajoutant à un mélange soumis depuis quelque temps à la lumière un mélange normal de chlore et d'hydrogène sur lequel la lumière n'a point encore agi, on détermine dans l'induction photochimique une diminution passagère. Il sussit d'une addition de de volume, pour que cette réduction temporaire soit dans le rapport de 100 à 55,5.

Ces divers essets sont trop considérables pour être attribués à la dilatation insignifiante qui résulte de l'introduc-

toute action ultérieure doit cesser. Mais si l'on éloigne ces produits de la décomposition et qu'on les remplace par des molécules décomposées, l'action recommencera, et ainsi de suite indéfiniment. Mais le travail nécessaire pour effectuer cette substitution est précisément l'équivalent cherché du travail chimique correspondant à l'action de contact. Ce travail peut d'ailleurs résulter simplement de l'action de la pesanteur qui suffit à faire tomber les produits de la décomposition au fond d'un liquide moins dense, de l'action de la chaleur qui les fait dégager à l'état de gaz, ou de l'action des forces capillaires qui en détermine la diffusion à travers toute la masse d'un liquide. »

La présence d'un gaz étranger dans le mélange explosif de chlore et d'hydrogène exerce encore une autre influence que celle qui vient d'être signalée. Le mélange pur, abandonné à lui-même dans l'obscurité, n'éprouve aucune espèce de changement. Mais s'il contient une trace d'un gaz étranger trop faible pour exercer une influence sur la grandeur du maximum de l'induction, et si on le laisse quelque temps dans l'obscurité, il acquiert la propriété d'arriver beaucoup plus vite au maximum d'induction que le mélange absolument pur. Il sussit de quelques billionièmes d'air atmosphérique pour déterminer cet effet.

Les expériences qui précèdent sont de nature à jeter du jour sur quelques-unes des difficultés qu'on rencontre dans la photographie. En particulier le phénomène connu sous le nom de phénomènes des rayons continuateurs paraît rentrer dans les lois observées de l'accroissement successif de l'induction photochimique. MM. Bunsen et Roscoe se réservent de revenir sur la question.

rée. R et a peuvent d'ailleurs se déterminer par deux observations faites sur deux épaisseurs dissérentes h et h, du même corps. Trois déterminations relatives à des plaques de crown d'une teinte un peu sombre ont donné pour valeurs moyennes de R sous l'incidence normale et de a les nombres 0,0486 et 0,00623, l'unité d'épaisseur étant le millimètre. On déduit de là que pour une plaque de omm,3 d'épaisseur l'extinction par absorption est inférieure à 1/200 et peut être négligée devant les pertes par réflexion. L'expérience ayant ensuite montré que des plaques parfaitement claires de 4mm,7 d'épaisseur transmettaient autant de rayons chimiques que la plaque de omm, 3 dont il vient d'être parlé, on a été autorisé, dans les expériences relatives au pouvoir absorbant des gaz, à renfermer ces gaz dans des cylindres fermés par les plaques parfaitement claires de 4mm,7 d'épaisseur, et à négliger le pouvoir absorbant de ces plaques. L'effet des quatre réflexions qui avaient lieu aux faces d'entrée et de sortie des deux lames sous l'incidence normale était de réduire l'intensité des rayons dans le rapport de. 1 à 0,811, comme il résulte d'un nombre assez grand de déterminations suffisamment concordantes. La moyenne de R était 0,051.

Le pouvoir absorbant de l'hydrogène étant, comme celui de l'air, sensiblement nul sous une petite épaisseur, il a suffi de déterminer celui du chlore. L'opération a été faite avec des cylindres de 83 et de 27 millimètres de longueur, fermés à l'aide des plaques de crown de 4 millimètres d'épaisseur, et remplis de chlore pur et sec préparé par la réaction de l'acide chlorhydrique sur le bichromate de potasse. L'ensemble des observations a donné pour valeur moyenne de  $\frac{1}{\alpha}$ , à la température o degré et sous la pression o<sup>m</sup>,760, le nombre 173<sup>mm</sup>,3. Les observations ont dû être faites à des températures et sous des pressions variables, mais on les a ramenées aux conditions normales de pression

M étant le module des logarithmes vulgaires. Pour un cylindre d'épaisseur  $h_1$ , on aura de même

$$u_1 = \frac{MN i_0}{\alpha_1} (1 - 10^{-\alpha_1 h_1}),$$

d'où

$$\frac{u}{u_1} = \frac{1 - 10^{-\alpha_1 h}}{1 - 10^{-\alpha_1 h_1}},$$

équation qui permet de déterminer  $\alpha_1$ . La moyenne de quatre expériences a donné  $\frac{1}{\alpha_1}$  = 260 millimètres ou  $\alpha_1$  = 0,00427(1).

Ce nombre étant plus grand que  $\frac{\alpha}{2}$ , il est démontré qu'il y

<sup>(1)</sup> Dans ces expériences le mélange gazeux était renfermé dans un tube cylindrique ab, fig. 2, de 250 millimètres de longueur sur 15 millimètres de diamètre, fermé à l'extrémité a par une plaque à faces parallèles, estilé en pointe à l'extrémité b, et communiquant par les tubulures p et q, d'une part avec l'appareil producteur des gaz, d'autre part avec une échelle graduée.



La pointe b livrait passage à une tige de verre cd portant à son extrémité d un diaphragme opaque. La lumière arrivant par a, il suffisait d'enfoncer plus ou moins le diaphragme d pour limiter où l'on voulait la longueur de la colonne soumise à l'action de la lumière. Un tube de caoutchouc serré sur la pointe b et sur la tige cd fermait exactement cette extrémité de l'appareil.

## REGHERCHES SUR LES PROPRIÉTÉS OXYDANTES DU PERMAN-GANATE DE POTASSE;

PAR M. L. PÉAN DE SAINT-GILLES.

Lorsqu'on passe en revue les transformations moléculaires que la chimie s'occupe de décrire, on ne peut méconnaître l'importance des phénomènes d'oxydation, tant sous le point de vue de l'état des corps dans la nature, que sous celui des réactions qui éclairent leur constitution chimique. Parmi les agents qui peuvent déterminer ces phénomènes, quelques-uns, tels que l'acide nitrique et le chlore, exercent fréquemment des affinités spéciales qui modifient et compliquent les résultats. Il n'en est pas de même des divers peroxydes métalliques dont l'action se borne en général à un déplacement d'oxygène : tel est le rôle des suroxydes du manganèse, et en particulier de l'acide permanganique, dont les propriétés remarquables ont inspiré à M. Margueritte l'idée d'un procédé nouveau pour le dosage du fer, l'une des plus exactes et des plus élégantes méthodes par liqueurs titrées. De semblables applications ont été proposées avec non moins de succès par M. Pelouze pour les nitrates, par M. Bussy pour l'acide arsénieux, et enfin plus récemment par M. Hempel pour l'acide oxalique.

Dans le cours de ce travail, j'ai eu pour but, non pas précisément de substituer de nouveaux procédés d'analyse aux procédés actuellement en usage, mais de généraliser l'emploi d'une méthode qui permette d'étudier le mode d'action du permanganate de potasse sur un certain nombre de substances, et de mesurer en même temps l'oxydation produite. La chimie organique offre surtout un vaste champ à ce genre de recherches, car elle manque trop souvent de

- 1°. Une solution titrée renfermant environ 25 grammes de permanganate de potasse en cristaux pour 2 litres d'eau. J'ai pu conserver une semblable liqueur exposée à la lumière diffuse pendant près de cinq mois, sans que le titre en fût altéré d'une manière sensible. Le permanganate doit être, autant que possible, exempt de chlorures.
- 2°. Une solution formée environ, pour 1 litre d'eau, de 100 grammes de sulfate de fer en cristaux, et de 100 centimètres cubes d'acide sulfurique dépouillé de tout composé nitreux. Cet excès d'acide a pour effet de ralentir singulièrement l'oxydation du sel ferreux au contact de l'air. De temps en temps on détermine le volume de la liqueur de permanganate décoloré par un volume constant de sulfate de fer; on mesure celui-ci au moyen d'une pipette jaugée.

Pour déterminer l'action oxydante du permanganate, on opère de la manière suivante: La liqueur qu'on veut essayer est additionnée, suivant les cas, d'un carbonate alcalin (1) ou d'un acide; on verse un excès de permanganate suffisant pour colorer en rouge intense le liquide surnageant le précipité d'oxyde de manganèse qui se forme généralement. Si la liqueur est alcaline, on la rend alors acide, et l'on y verse un volume connu de sulfate de fer pour dissoudre le suroxyde, puis on ajoute de nouveau le permanganate, jusqu'à l'apparition de la teinte rose. On obtient le résultat en lisant sur la burette le volume total du permanganate employé, duquel on retranche simplement la quantité décolorée par le sulfate de fer.

Pour évaluer le titre du permanganate, on énonce ordinairement le volume de cette liqueur auquel correspond

<sup>(1)</sup> Les alcalis caustiques présentent l'inconvénient de déterminer seulement la transformation du permanganate en manganate vert, sous l'action des corps réducteurs, ce qui oblige à employer une quantité beaucoup plus considérable du réactif oxydant. Ils renferment en outre presque toujours des traces de cyanures alcalins, qui réduisent le permanganate.

 $4(C^{2}HO^{4})$ , KO, 3HO=63,  $5\times4$  absorbent la même proportion centésimale d'oxygène.

Je donne ici les résultats d'une série d'expériences ayant pour but de déterminer comparativement le titre de la même solution de permanganate par les deux procédés de l'oxalate d'ammoniaque et du fer métallique.

| •                     | 1.                   | H.                   | III.<br>Au bout d'un mois. |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Oxalate d'ammoniaque. | o <sup>gr</sup> ,819 | o <sup>gr</sup> ,894 | o <sup>gr</sup> ,962       |
| Vol. du permanganate  | 31°,6                | 34°,5                | 37°, 1                     |
| ı gramme d'oxygène    | 34 <b>2°,</b> 5      | 342°,5               | 342°,3                     |
| Fer métallique        | • • • • •            | o <sup>gr</sup> ,562 |                            |
| Volume du perman      | ganate.              | 27°,5                |                            |
| ı gramme de fer       | • • • • •            | 48,9                 |                            |
| ramme d'oxygèr        | ne                   | $/8.0 \times 7 =$    | = 3/2.3                    |

#### PREMIÈRE PARTIE.

#### ACIDES MINÉRAUX.

## ·§ I. — Iode et acide iodhydrique.

Le permanganate de potasse cède à l'iode libre 5 équivalents et aux iodures 6 équivalents d'oxygène pour former l'acide iodique, IO<sup>5</sup>, HO, qui est sans action sur le sulfate ferreux, acide et dilué. L'oxydation n'étant pas toujours complète dans les liqueurs acides, il vaut mieux opérer en présence d'un carbonate ou d'un bicarbonate alcalin, d'autant plus qu'on n'a pas ainsi à se préoccuper de la présence des chlorures et des bromures qui ne réagissent pas. Le seul inconvénient des dosages dans les liqueurs alcalines est la nécessité d'employer un volume de permanganate à peu près double de celui qui serait nécessaire dans un milieu acide, car le permanganate ne cède alors que 3 équivalents d'oxygène au lieu de 5. Lorsque la coloration rouge du

Les hyposulfates de soude et de baryte qu'on trouve dans le commerce renferment ordinairement des traces de sulfites ou d'hyposulfites: pour les purifier, on peut les faire cristalliser en présence d'un excès de permanganate.

## § III. — Acides sulfureux et hyposulfureux.

Les sulfites et les hyposulfites réagissent sur le permanganate en présence d'un excès d'acide; ils donnent ainsi naissance à un mélange d'acide sulfurique et d'acide hyposulfurique dont les proportions, sans être rigoureusement constantes, m'ont paru se rapprocher sensiblement du rapport 4: 1, correspondant à une absorption d'oxygène qui serait de 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> équivalent pour les sulfites, et de 3<sup>2</sup>/<sub>3</sub> pour les hyposulfites : c'est du moins ce qui semble résulter des nombres suivants que j'ai observés.

## Nombre d'équivalents d'oxygène absorbé par:

| S <sup>2</sup> O <sup>4</sup> (ac. sulfureux). |                     | $S^2 O^2$ (acide hyposulfureux). |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 <sup>éq</sup> ,56                            | 1 <sup>éq</sup> ,59 | 3 <sup>éq</sup> ,61              | 3 <sup>éq</sup> ,60 | 3 <sup>éq</sup> ,63 | 3 <sup>éq</sup> ,70 | 3 <sup>éq</sup> ,65 |

Dans cette série d'essais, le sulfite ou l'hyposulfite neutre était versé dans un excès de permanganate mélangé d'acide sulfurique. On évite ainsi les pertes d'acide sulfureux par volatilisation, et l'on prévient en même temps le dépôt de soufre qui se produirait si l'on versait le permanganate acide dans l'hyposulfite. On peut d'ailleurs constater directement la formation de l'acide dithionique en ajoutant au mélange, après la réaction, un excès d'eau de baryte; la liqueur filtrée, évaporée à siccité et calcinée, produit une nouvelle quantité de sulfate de baryte, qui résulte de l'acide dithionique primitivement formé.

L'oxydation des sulfites et des hyposulfites m'a paru différente en présence des alcalis caustiques ou carbonatés. En opérant dans des conditions aussi comparables que possible, c'est-à-dire en versant la dissolution du sulfite ou de

gène absorbé par le sulfure, peut être facilement évité par l'emploi du procédé suivant.

On porte à l'ébullition la dissolution du sulfure alcalin à laquelle on a mélangé 1 ou 2 grammes de potasse caustique, et à ce moment on y verse un excès d'iodate de potasse; il se forme d'abord un dépôt de soufre très-divisé et coloré en jaune vif qui, après une ébullition de quelques instants, disparaît en laissant la liqueur limpide et incolore. Dans cette réaction, le soufre dù sulfure passe à l'état d'hyposulfite, et il ne se produit pas une trace appréciable de sulfate (1); quant à l'iodate, il est réduit vraisemblablement à l'état d'iodure, d'après les relations suivantes:

$$6 \text{ KS} + 2 \text{ IO}^{2} \text{ KO} + 3 \text{ HO} = 3 \text{ KO} \text{ S}^{2} \text{ O}^{2} + 2 \text{ KI} + 3 \text{ KO} \text{ HO}.$$

En versant ensuite ce mélange dans un excès de permanganate, on conçoit que l'oxydation de l'iodure et de l'hyposulfite représente précisément celle du sulfure.

Les sulfures alcalins s'altérant au contact de l'air bien plus facilement que les hyposulfites, je n'ai pas cru devoir les titrer directement comme ceux-ci, en rapportant le poids de l'oxygène absorbé à celui du sel pesé à l'état de cristaux. J'ai employé une dissolution de sulfure alcalin récemment préparée, et, en opérant sur des volumes toujours égaux de cette dissolution, j'ai appliqué d'abord la méthode par liqueurs titrées, puis j'ai dosé à l'état de sulfate de baryte l'acide sulfurique produit par l'oxydation du sulfure au moyen d'un hypochlorite alcalin. J'ai ainsi obtenu les résultats suivants:

En calculant le poids du sulfure d'après celui du sulfate

<sup>(1)</sup> J'ai vérifié cette assertion en neutralisant par un excès de chlorure de manganèse, et en ajoutant ensuite dans la liqueur filtrée du chlorure de barium qui n'a pas produit de précipité.

M. Schoenbein, le fait employer fréquemment pour déceler dans les acides du commerce la présence de l'acide nitreux; toutesois, lorsqu'on verse goutte à goutte le permanganate dans l'acide nitreux, on ne peut saisir nettement le terme de la réaction, parce que la décoloration se ralentit beaucoup vers cette limite.

Le résultat est au contraire exact et rapide lorsqu'on ajoute un excès de permanganate, et qu'on fait ensuite usage du sulfate de fer titré. Si la solution nitreuse ne renferme pas déjà un excès d'acide, on devra en outre se garder de la verser dans l'acide sulfurique, mais on introduira l'acide étendu d'eau dans la solution du nitrite. Cette précaution est nécessaire pour éviter toute perte d'acide nitreux.

J'ai mesuré l'oxydation de l'acide nitreux par le permanganate, au moyen du nitrite d'argent obtenu en abandonnant au refroidissement un mélange de deux dissolutions de nitrate d'argent et de nitrite de potasse.

Les résultats suivants ont été observés :

|                                            | I.                  | n.                  | III.                |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nitrite d'argent                           | 0,332               | o,54 <b>4</b>       | 0,287               |
| Vol. du permanganate                       | 11°,5 (1)           | 23°,4 (2)           | 12°,3 (2)           |
| Nombre d'équival. d'oxy- )<br>gène absorbé | 1 <sup>ćq</sup> ,96 | 1 <sup>éq</sup> ,99 | 1 <sup>éq</sup> ,98 |

Une très-faible altération du nitrite d'argent, sel fort peu stable, suffirait pour rendre compte des légères dissérences que présentent ces résultats; je crois donc pouvoir en conclure que sous l'action du permanganate, l'acide nitreux est entièrement transformé en acide nitrique, par l'absorption de 2 équivalents d'oxygène.

Ce procédé, combiné avec la méthode de dosage des nitrates imaginée par M. Pelouze, m'a servi pour analyser rapidement les mélanges d'acide nitrique et d'acide nitreux;

<sup>(1)</sup> Un gramme d'oxygène = 340 centimètres cubes.

<sup>(2)</sup> Un gramme d'oxygène = 416cc,5.

en effet, l'emploi de la liqueur titrée de sulfate de fer peut être introduit avec avantage dans la méthode de M. Pelouze, où elle permet d'éviter la pesée et la dissolution du fer métallique.

J'ajouterai, en terminant, que le mode d'analyse employé par M. Peligot, pour le dosage des nitrites au moyen de l'oxyde puce, est fondé sur une réaction analogue à celle que je viens de décrire.

## § VII. — Acide arşėnieux.

Dans ses recherches sur les deux variétés d'acide arsénieux (1), M. Bussy, en opérant directement, d'après le mode d'analyse de M. Margueritte, a dosé l'acide arsénieux au moyen du permanganate de potasse. Dans la réaction produite, l'acide arsénieux absorbe 2 équivalents d'oxygène et se transforme entièrement en acide arsénique; quant au permanganate, il est réduit à l'état de sel manganeux, mais seulement lorsque les dissolutions sont étendues de beaucoup d'eau, car, dans le cas contraire, il se produit un sel manganique fortement coloré en jaune rougeâtre. Pour donner une idée du degré de dilution qu'on doit atteindre si l'on veut éviter cette coloration, il sussifira de rappeler que les solutions de permanganate employées par M. Bussy renfermaient seulement ogr, 4 à ogr, 8 de sel cristallisé ou ogr, 1 à ogr, 2 d'oxygène utile dans 1 litre d'eau.

Les liqueurs titrées de permanganate, d'une concentration ordinaire (10 à 15 grammes par litre), peuvent néanmoins servir au même usage lorsqu'on en ajoute un excès suffisant, et qu'on décolore ensuite par le sulfate de fer. J'ai constaté de cette manière que l'absorption de l'oxygène par l'acide arsénieux est aussi complète dans les milieux alcalins que dans les milieux acides.

<sup>(1)</sup> Journal de Pharmacie et de Chimie, 1847, tome XII, page 321.

Ann. de Chim. et de Phys., 3e série, T. LV. (Avril 1859.) 25

# DEUXIÈME PARTIE.

## COMPOSÉS ORGANIQUES.

Les substances organiques donnent lieu à des phénomènes très-divers au contact du permanganate de potasse. Les unes résistent à l'oxydation, du moins pendant un temps assez long (acides acétique, butyrique, valérique, benzoïque, camphorique, etc.); d'autres sont entièrement transformées en eau et en acide carbonique, comme dans une véritable combustion (acides oxalique et formique); mais le plus grand nombre subit une décomposition moins avancée, qui tantôt se produit à la température ordinaire, et tantôt exige l'application d'une chaleur quelquefois voisine de l'ébullition. L'acidité ou l'alcalinité du milieu exerce fréquemment une influence prononcée sur ces réactions, et dans la presque totalité des cas, l'oxydation n'atteint son maximum qu'en présence d'un excès de permanganate.

Si l'on passe ensuite à l'étude des produits de décomposition, on remarque tout d'abord que beaucoup de substances organiques éprouvent en s'oxydant une sorte de dédoublement et donnent naissance à plusieurs produits simultanés dont les proportions relatives ne varient qu'entre certaines limites restreintes. L'acide carbonique se trouvant à peu près constamment au nombre de ces produits, il m'a semblé utile de le doser, en même temps que je mesurais la proportion de l'oxygène absorbé; on conçoit, en esset, que la détermination de ces deux éléments importants osser un double moyen de contrôler les rapports numériques des réactions produites par le permanganate.

Le procédé de dosage que j'ai appliqué est d'ailleurs fort simple et d'une exécution rapide. Il consiste à faire bouillir le mélange de la substance organique avec le permanganate et l'acide sulfurique étendus d'eau; les produits gazeux, complétement dégagés par l'ébullition, sont recueillis sous une cloche graduée remplie de mercure, et l'on évalue le volume de l'acide carbonique qu'ils renferment en faisant absorber celui-ci par la potasse caustique; son poids est ensuite calculé d'après cette donnée, en tenant compte de la pression et de la température. Le permanganate de potasse et l'eau non distillée renfermant toujours de petites quantités de carbonates, on ne doit les employer pour ces essais qu'après les avoir soumis à l'ébullition en présence d'un acide.

L'exactitude de ce procédé a été vérifiée d'après l'analyse effectuée sur l'oxalate d'ammoniaque pur.

|                              | Observé.               | Calculé.               |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Oxalate d'ammoniaque         | o <sup>gr</sup> ,264   | o <sup>gr</sup> ,264   |
| Volume de l'acide carbonique | 81°,9                  | 82°,6                  |
| Poids de l'acide carbonique  | o <sup>gr</sup> , 1621 | o <sup>gr</sup> , 1636 |

Cette approximation est tout à fait suffisante pour le but que je me suis proposé; on la rendrait sans doute plus rigoureuse en employant des éprouvettes graduées d'un moindre diamètre.

On opère exactement de même, lorsqu'on substitue au permanganate le bioxyde de manganèse ou tout autre sur-oxyde métallique.

J'ai déjà rappelé (page 377) les recherches de M. Hempel sur le dosage de l'acide oxalique par le permanganate de potasse. Ce procédé, remarquable par sa précision, est fondé sur la réaction suivante :

Acide oxalique
$$\widehat{C^2 \text{ H O}^1 + O} = C^2 O^1 + \text{HO}.$$

L'acide oxalique, qui s'oxyde ainsid'une manière complète en présence de l'acide sulfurique, n'agit nullement sur le permanganate lorsqu'il est sursaturé par un carbonate alcalin.

# § II. - Acide formique.

Par un contraste frappant, l'acide formique résiste à l'oxydation au contact de l'acide sulfurique et du permanganate, tandis que ce dernier réactif, additionné d'un carbonate alcalin, le transforme à froid en acide carbonique, d'après les rapports suivants:

Acide formique.

$$C^2 H^2 O' + O^2 = C^2 O' + 2 HO.$$

L'application d'une chaleur très-modérée suffit pour compléter cette réaction, qui me semble applicable dans certains cas au dosage des formiates; en voici d'ailleurs quelques exemples:

s affinités différentes que l'acide oxalique et l'acide formique manifestent en présence du permanganate, permettent de doser ces deux acides successivement, dans la même liqueur et avec le même réactif; d'après ce qui précède, on voit en effet que le permanganate, versé dans un milieu acide, réagit sur l'acide oxalique et non pas sur l'acide formique; pour oxyder ensuite celui-ci, il sussit de rendre la liqueur alcaline et d'y ajouter une nouvelle quantité de permanganate. Dans le but de réaliser ce double dosage, j'ai dissous séparément ogr, 200 d'oxalate d'ammoniaque et ogr, 100 de formiate de chaux; puis j'ai mélangé

<sup>(1)</sup> Acide formique préparé par la décomposition de l'acide oxalique au contact de la glycérine.

<sup>(2)</sup> Acide formique préparé par l'oxydation de l'acide tartrique.

les deux liqueurs et j'ai titré de la manière que je viens d'indiquer. Les résultats suivants ont été observés;

# § III. — Acide cyanhydrique (oxydation de l'ammoniaque).

On sait quelles intimes relations rapprochent l'acide cyanhydrique de l'acide formique et de l'ammoniaque; ces relations, qui sont celles d'un nitrile vis-à-vis du sel d'ammoniaque correspondant, ont été clairement établies par M. Pelouze, qui a obtenu l'acide cyanhydrique en déshydratant le formiate d'ammoniaque.

Les phénomènes d'oxydation auxquels l'acide cyanhydrique donne lieu sous l'action du permanganate de potasse, conduisent aussi à ce rapprochement, et me paraissent suffisamment expliqués par l'enchaînement des faits suivants.

Lorsqu'on verse le permanganate de potasse dans l'ammoniaque pure, employée même au plus haut degré de concentration, on n'observe pas de décoloration immédiate, et ce n'est qu'après un intervalle assez prolongé que l'oxydation commence à se produire faiblement; on doit donc la ranger au nombre des actions lentes et partielles, tout à fait distinctes de celles dont je me suis occupé jusqu'ici.

Il n'en est pas de même lorsqu'on ajoute à l'ammoniaque une quantité, même minime, d'un formiate; dans ce cas, la réduction du permanganate, au lieu de s'arrêter au terme d'oxydation de l'acide formique, continue aux dépens des éléments de l'ammoniaque, et lorsque celle-ci a été employée en grand excès, on peut déplacer 10, 15 et 20 fois plus d'oxygène que n'en aurait absorbé le formiate seul.

On peut maintenant se rendre compte des affinités que maniseste l'acide cyanhydrique. En esset, comme l'acide sormique, il ne décolore pas le permanganate en présence de l'acide sulsurique, et, comme le sormiate d'ammoniaque, il peut absorber, en présence d'un excès d'alcali, une proportion d'oxygène assez variable, mais constamment supérieure à 2 équivalents; cette proportion de 2 équivalents correspond à la transformation totale du carbone en acide carbonique, ou du cyanogène en acide cyanique.

Formiate d'ammoniaque.

$$C^2 H^2 O^4$$
,  $NH^3 + O^2 = 2CO^2 + NH^3 + 2HO$ .

Acide cyanhydrique. Acide cyanique.

$$Cy H + O^2 = Cy O, HO.$$

L'absorption d'oxygène dépassant cette limite, on devra conclure que, dans ces deux réactions, les éléments de l'ammoniaque ont été en partie suroxydés par un phénomène d'entraînement dont la chimie présente déjà plusieurs exemples.

Le sulfocyanure de potassium K Cy S² s'oxyde d'une manière mieux définie que les cyanures, car les éléments de l'ammoniaque ne m'ont pas semblé concourir d'une manière notable à la réaction produite par le permanganate. D'après les résultats que j'ai observés, le soufre de l'acide sulfocyanhydrique serait transformé en acide sulfurique dans les milieux acides ou alcalins, et le carbone en acide carbonique ou cyanique dans les liqueurs alcalines seulement. En esset, l'absorption d'oxygène a été d'environ 6 équivalents en présence des acides, et de 8 équivalents en présence des alcalis:

Milieux acides.. H Cy S<sup>2</sup> + 2 HO + O<sup>6</sup> = H Cy + 2SO<sup>3</sup>, HO, Milieux alcalins. K Cy S<sup>2</sup> + 2 KO + O<sup>8</sup> = KO, CyO + 2 KOSO<sup>3</sup>.

Nombre d'équivalents d'oxygène absorbé

§ V. – Acide tartrique.

Dobereiner et plus tard M. Persoz ont montré que, sous l'action du peroxyde de manganèse, l'acide tartrique se détruit en produisant de l'acide formique et de l'acide carbonique. Le permanganate de potasse additionné d'acide sulfurique donne lieu à une réaction semblable, et l'emploi des méthodes que jai décrites m'a permis d'analyser ce dédoublement, peut-être l'un des plus simples de ceux dont j'aurai à m'occuper.

Cette oxydation de l'acide tartrique se produit seulement à une température de 50 à 60 degrés, lorsque les dissolutions sont très-étendues et qu'on opère sur de petites quantités; mais elle peut avoir lieu à une température beaucoup plus basse quand les conditions sont différentes; plus de cinquante essais, effectués en faisant varier celles-ci autant que le comportait le procédé de dosage, m'ont indiqué une absorption d'oxygène comprise constamment entre 6 et 7 équivalents. Les différences observées paraissent dépendre de ce qu'une faible portion de l'acide formique s'oxyde à l'état naissant en produisant une quantité correspondante d'acide carbonique. Il en résulte que l'absorption de 6 équivalents d'oxygène représente le minimum d'oxydation de l'acide tartrique, sous l'action du permanganate rendu acide, ce qui correspond aux rapports suivants:

Acide tartrique. Acide formique.
$$C^* H^6 O^{12} + O^6 = 2 C^2 H^2 O^4 + 4 CO^2 + 2 HO.$$

Dans l'une des séries d'expériences que j'ai instituées pour vérifier l'exactitude de ces rapports, j'ai cherché à tenir compte de l'influence que peuvent exercer la température du mélange et l'excès plus ou moins considérable du réactif employé.

L'essai nº I a été effectué en présence d'un faible excès de per manganate, et la température n'a pas été élevée au-dessus du point nécessaire pour déterminer la réaction (56 degrés environ).

Essai nº II. Même excès de permanganate; la température a été portée jusqu'à 80 degrés.

Essai nº III. Excès de permanganate plus considérable. Température, 80 degrés.

Les dosages d'acide carbonique font également ressortir l'influence de la température sur le degré d'oxydation de l'acide tartrique, car, dans les conditions de ce dosage, on doit nécessairement chausser le mélange jusqu'à l'ébullition, et maintenir même cette température pendant quelques minutes.

| ,          |                                         | 1.                     | 11.                    |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
|            | Acide tartrique                         | ogr,252                | o <sup>gr</sup> ,262   |
| Eida       | Oxygène absorbé                         | o <sup>gr</sup> ,09408 | o <sup>gr</sup> ,09576 |
| En poids A | Oxygène absorbé                         | ogr, 185               | o <sup>er</sup> , 1873 |
|            |                                         |                        | 6 <sup>èq</sup> ,85    |
| En equivai | Oxygène absorbé Ac. carbonique produit. | 5 <sup>éq</sup> ,00    | $4^{\rm éq}.86$        |

On remarquera que, si l'on représente par n le nombre d'équivalents d'oxygène absorbé par l'acide tartrique, l'acide carbonique produit s'exprime par (n-2); on peut conclure de cette relation que, dans l'oxydation de l'acide tartrique, la portion du carbone non transformée en acide

carbonique CO<sup>2</sup>, reste combinée d'après le rapport CO, qui est celui de l'acide formique, abstraction faite des éléments de l'eau:

Acide tartrique.

$$C^8 H^6 O^{12} + O^n - (CO^2)^{(n-2)} = (CO)^{(10-n)} + (HO)^6 (1).$$

J'ai d'ailleurs constaté la présence de l'acide formique en combinant cet acide avec la baryte et l'oxyde de plomb; la réaction que j'ai signalée page 338 m'a permis en outre de doser l'acide formique dans la liqueur même où il s'est produit, et j'ai reconnu ainsi qu'en rendant la dissolution de l'acide tartrique successivement acide et alcaline au contact du permanganate de potasse, tout le carbone est transformé en acide carbonique, par l'absorption de 10 équivalents d'oxygène, dont 6 ou 7 dans la liqueur acide, et le surplus dans la liqueur alcaline.

§ VI. — Acide malique.

On sait que l'acide malique ne dissère de l'acide tartrique, sous le rapport de sa composition, que par deux équivalents d'oxygène en moins. Les transformations que le permanganate de potasse sait éprouver à ces deux acides pré-

<sup>(1)</sup> Pour me conformer à l'écriture généralement adoptée par les chimistes, j'ai assigné aux coefficients la place occupée par les exposants dans l'écriture algébrique.

sentent aussi de frappantes analogies, et en attendant que j'aie pu compléter cette étude, je me bornerai à signaler les principaux résultats que j'ai observés.

En présence de l'acide sulfurique, l'acide malique absorbe une proportion d'oxygène qui est au minimum de 8 équivalents, et dépasse rarement 9 équivalents. Les produits d'oxydation paraissent donc se former dans les mêmes rapports que ceux de l'acide tartrique.

Acide tartrique.

$$C^8 H^6 O^{12} + O^6 = 2 C^2 H^2 O^1 + 4 CO^2 + 2 HO.$$

Acide malique.

$$C^8 H^6 O^{10} + O^8 = 2 C^2 H^2 O^1 + 4 CO^2 + 2 HO.$$

Comme pour l'acide tartrique, la réaction n'a lieu qu'avec l'aide de la chaleur, et nécessite, pour se compléter, l'emploi d'un excès de permanganate.

La proportion d'acide carbonique produit a été trouvée, dans une expérience, de 5 équivalents pour une absorption de 9 équivalents d'oxygène; ce résultat est également d'accord avec ceux que m'a fournis l'acide tartrique. Enfin la dissolution du bimalate de chaux pur ayant été rendue successivement acide et alcaline au contact du permanganate, la proportion d'oxygène absorbé dans cette double opération a été de 12 équivalents, ce qui correspond à la transformation totale du carbone en acide carbonique, d'après les rapports:

$$C^8 H^6 O^{10} + O^{12} = 8CO^2 + 6HO$$
.

J'ajouterai à ces observations que l'asparagine ne réagit nullement sur le permanganate, même à la température de l'ébullition. On sait d'ailleurs, depuis les recherches de M. Demondésir, que l'asparagine n'est pas identique avec l'amide malique, dont elle présente la composition.

# § VII. - Acide citrique.

La réaction du peroxyde de manganèse sur l'acide citrique n'a pas encore été établie, et bien que, d'après M. Persoz, elle ne donne pas lieu à la formation de l'acide formique, l'opinion contraire a été énoncée par plusieurs auteurs.

Lorsqu'on verse le permanganate de potasse dans une solution d'acide citrique additionnée d'acide sulfurique, on n'observe pas à froid de décoloration; mais vers 80 degrés, la réaction a lieu subitement, et en même temps il se produit une effervescence d'acide carbonique accompagnée d'une odeur d'acétone.

Le suroxyde de manganèse artificiel (1) se comporte tout à fait comme le permanganate; quant à l'oxyde naturel (pyrolusite), l'énergie de son action dépend de sa pureté et de son état de cohésion.

Je me suis d'abord appliqué à recueillir le produit volatil dont l'odeur me rappelait celle de l'acétone. Dans ce but, j'ai fait réagir, en quatre ou cinq opérations successives, 500 grammes de peroxyde de manganèse, 600 grammes d'acide sulfurique et 3 à 4 litres d'eau sur 100 grammes d'acide citrique ajouté par petites portions, et j'ai réuni les produits condensés dans un récipient convenablement refroidi. Ces produits ont été soumis à la distillation fractionnée, puis la partie la plus volatile a été mêlée avec du chlorure de calcium qui, en se dissolvant, a séparé le liquide en deux couches. La couche surnageante, rectifiée deux ou trois fois au contact de la baryte anhydre, présentait la composition suivante:

<sup>(1)</sup> J'ai employé le suroxyde produit par la réaction du sulfate de manjanèse sur le permanganate de potasse.

# (396)

# Calculé (Acetone = $C^6 H^6 O^3$ ) Trouvé.

Carbone..... 62,1 61,7 Hydrogène.... 10,3 10,3

L'acétone ainsi obtenue bout à 56°,7 dans un vase de platine et sous la pression de om, 757; son odeur est éthérée, pénétrante et plus agréable que celle du produit de la distillation sèche des acétates. Mélangée avec son volume d'ammoniaque liquide et de sulfure de carbone, elle donne lieu, après un contact de deux ou trois jours, à la formation des cristaux jaunes que M. Hlasiwetz a décrits. J'ai reconnu, non sans surprise, qu'elle dissout le permanganate sans être altérée, même à la température de l'ébullition. Ce réactif peut servir non-seulement à constater la pureté de l'acétone, mais encore à la dépouiller des matières oxydables qui s'y trouvent fréquemment mélangées. C'est ainsi que l'acétone des acétates, même rectifiée sur la chaux vive, m'a paru toujours plus ou moins impure; mais, après avoir été distillée au contact d'un excès de permanganate, elle a présenté tous les caractères de l'acétone pure, et son odeur, auparavant un peu empyreumatique, était devenue tout à fait semblable à celle de l'acétone que j'avais produite par l'oxydation de l'acide citrique.

Bien que l'acide carbonique et l'acétone semblent constituer les éléments essentiels de la réaction effectuée sur une quantité notable d'acide citrique, j'ai pu m'assurer qu'ils ne sont pas les seuls, et qu'il se forme en même temps d'autres produits, dont la proportion semble surtout augmenter lorsqu'on opère sur de très-petites quantités (1à 2 décigrammes) et en présence d'un grand excès de permanganate. En effet, l'acétone que j'ai obtenue était accompagnée d'une substance volatile dont l'odeur, très-irritante, affecte d'une manière douloureuse les yeux et les organes respiratoires. Cette substance réduit à froid le permanganate, et lorsque je traitais par la baryte caustique ou par

un alcali les produits distillés, elle se résinifiait promptement en prenant une couleur brune. D'un autre côté, les produits distillés en premier lieu ont toujours une réaction acide, et en les saturant par l'eau de baryte, j'ai obtenu de petites quantités d'un sel gommeux, un peu coloré et trèssoluble, qui, décomposé par l'acide sulfurique, répand une odeur piquante, analogue à celle de l'acide acétique.

Ces caractères semblent se rapporter à ceux de l'acroléine (1) et de son dérivé par oxydation, l'acide acrylique; j'aurais désiré recueillir à cet égard des données encore plus certaines, mais d'une part le point d'ébullition de l'acroléine (52 degrés), très-voisin de celui de l'acétone, ın'a empêché d'isoler la première de ces substances; et d'autre part, la faible proportion et l'état incristallisable du sel de baryte ne m'ont pas permis jusqu'à présent d'en compléter l'examen. J'ai d'ailleurs lieu de supposer que ce sel était mélangé de formiate, car, desséché à 120 degrés, il renfermait 62 pour 100 de baryte, proportion intermédiaire entre celles du formiate et de l'acrylate; on sait que l'acide formique a été obtenu par M. Redtenbacher comme produit d'oxydation de l'acroléine et de l'acide acrylique, et cette observation vient à l'appui de l'hypothèse que j'avance. Quoi qu'il en soit, on peut assez facilement se rendre compte de ces diverses réactions, soit que l'acétone, C6 H6O2, en s'oxydant à l'état naissant, produise l'acroléine, C6 H4O2, soit que l'acroléine résulte en même temps que l'acétone, et par l'action des mêmes causes, de l'oxydation directe de l'acide citrique (2).

Bien que ces produits secondaires compliquent nécessairement la réaction principale, j'ai cependant cherché à

<sup>(1)</sup> îl me semblerait plus difficile de les appliquer à l'aldéhyde mésitique, C'H'O', de M. Kane; ce corps est d'ailleurs isomère de l'acroléine.

<sup>(2)</sup> MM. Cahours et Hofmann ont déjà obtenu l'acroléine par l'oxydation de l'alcool allylique, C<sup>6</sup> H<sup>6</sup> O<sup>3</sup>, isomère de l'acétone.

évaluer, comme je l'ai déjà fait pour l'acide tartrique, les rapports numériques de cette réaction. Si l'on remarque en effet que la production de l'acroléine et de l'acide acrylique ne tend pas à modifier la proportion de l'acide carbonique dégagé, il pourra sembler utile de déterminer celle-ci avec exactitude; c'est à quoi je suis parvenu en recueillant sur le mercure les gaz fournis par le mélange soumis à l'ébullition. J'ai trouvé ainsi que la proportion d'acide carbonique est constamment de 17 à 18 équivalents pour 2 équivalents d'acide citrique, ce qui conduit à l'expression suivante:

Acide citrique cristallisé. Acétone.  $2(C^{12} H^8 O^{14}, 2 HO) + O^{20} = C^6 H^6 O^2 + 18 CO^2 + 12 HO,$ 

d'où il résulterait que les trois quarts du carbone de l'acide citrique sont transformés en acide carbonique.

J'ai appliqué en outre la méthode décrite ci-dessus au dosage de l'oxygène absorbé par l'acide citrique; j'ai pu observer ainsi les faits suivants:

- 1°. L'acide citrique, C¹²H³O¹⁴, 2HO, chaussé avec un mélange de permanganate de potasse et d'acide sulsurique étendu d'eau, absorbe une proportion d'oxygène qui, suivant la température employée, varie de 24 à 30 équivalents pour 2 équivalents d'acide; le suroxyde de manganèse artificiel produit une oxydation à peu près aussi énergique.
- 2°. Le mélange d'acide citrique et de permanganate, rendu alternativement acide et alcalin, n'absorbe jamais assez d'oxygène pour que tout le carbone soit transformé en acide carbonique : ce résultat, différent de celui que j'ai signalé pour l'acide tartrique, s'explique 'aisément par la production de l'acétone que le permanganate ne peut décomposer. La proportion d'oxygène absorbé de cette manière a été, au maximum, de 32 équivalents (au lieu de 36).

D'après ces observations, d'une part, la proportion d'acide carbonique dégagé se montre à peu près constante et correspond aux rapports exprimés par l'équation précédente, et, d'autre part, l'absorption d'oxygène varie au contraire entre certaines limites définies; elle est en outre toujours supérieure à celle qui résulterait des rapports indiqués, mais ce fait trouve son explication dans la formation des produits d'oxydation secondaire dont j'ai parlé (acroléine, acide acrylique, acide formique, etc.). La proportion de ces produits semble d'ailleurs s'accroître beaucoup dans les conditions du dosage, que j'effectuais nécessairement sur de petites quantités d'acide citrique.

Les faits que je viens d'exposer se prêtent à plusieurs rapprochements que je crois utile de signaler. Je rappellerai d'abord les expériences de Robiquet qui, en chaussant l'acide citrique au contact de l'acide sulfurique concentré, ou même en le soumettant simplement à la distillation sèche, a recueilli un liquide volatil qu'il a reconnu être identique à l'acétone. D'un autre côté, en faisant réagir le chlore et le brome sur l'acide citrique, plusieurs autres chimistes ont découvert un certain nombre de composés qui peuvent être considérés comme se rattachant par substitution à l'acétone ou à l'un de ses isomères. Tels seraient l'acétone tribromée, C<sup>6</sup> H's Br<sup>3</sup> O<sup>2</sup>, de M. Cahours, l'acétone pentachlorée, C<sup>6</sup> H Cl<sup>5</sup> O<sup>2</sup>, de M. Stædeler, et le produit auquel M. Plantamour avait assigné la formule

C8 Cl8 O3,

mais qui, d'après M. Stædeler, présenterait la composition de l'acétone hexachlorée, C<sup>6</sup> Cl<sup>6</sup> O<sup>2</sup>.

En terminant, je me bornerai à faire remarquer que jusqu'ici l'acétone a été obtenue seulement comme produit pyrogéné, et bien qu'elle soit moins oxygénée que l'acide citrique, il n'en résulte pas moins de la réaction précédente, qu'elle peut dériver de cet acide par suite d'une véritable oxydation.

# MÉMOIRE SUR LES GLYCOLS OU ALCOOLS DIATOMIQUES; PAR M. AD. WURTZ.

Présenté à l'Académie des Sciences dans la séance du 3 janvier 1859.

On sait que les travaux mémorables de M. Chevreul ont établi une analogie évidente entre les corps gras neutres et les éthers composés, et par suite entre la glycérine et l'alcool. Cette analogie s'est révélée d'abord par les phénomènes de la saponification de tout point comparables, et par les conditions qui les provoquent et les accompagnent et par la nature des produits formés, aux dédoublements des éthers composés. Parmi les preuves les plus concluantes qu'on puisse citer à cet égard, nous rappellerons ici le sait si bien établi par M. Chevreul de l'absorption de l'eau par les corps gras neutres, dans les procédés de la saponification, fait qui s'est vérifié plus tard pour les éthers composés. MM. Dumas et Boullay ont démontré, en effet, que la combinaison des acides avec l'alcool était toujours accompagnée de la formation et de l'élimination d'une certaine quantité d'eau, et que réciproquement les éthers composés pour se dédoubler en acides et en alcool avaient besoin d'absorber les éléments de l'eau, réactions fondamentales et qui, pour la première fois dans ce travail vraiment classique, ont été exprimées par des formules atomiques.

En interprétant les résultats obtenus par MM. Chevreul et Lecanu dans la saponification de la stéarine, Gmelin a été amené à conclure que 1 équivalent de cette substance renfermait pour 1 équivalent de glycérine 2 équivalents d'acide stéarique (considéré comme bibasique), moins les éléments de 8 équivalents d'eau, et qu'en général les corps gras neutres représentaient des combinaisons conjuguées de 1 atome de glycérine avec 2 atomes d'un acide bibasique ou 4 ato-

mes d'un acide monobasique moins 8 atomes d'eau (1). Plus tard, M. Duffy (2) a montré que la quantité de stéarine qui en se saponifiant forme i équivalent d'acide stéarique ne perd que 2 équivalents de carbone pour former de la glycérine. On pouvait en conclure que la quantité de stéarine qui fournit par la saponification 3 équivalents d'acide stéarique, perd en même temps 6 équivalents de carbone pour former de la glycérine, et que par conséquent 1 équivalent de stéarine donne en se saponisiant 3 équivalents d'acide stéarique pour 1 équivalent de glycérine. Mais M. Duffy n'a pas su tirer de ses expériences cette conclusion importante. Ce chimiste appelait 1 équivalent de stéarine la quantité de ce corps qui donne par la saponification 1 équivalent d'acide stéarique, et il était réservé à M. Berthelot de montrer que le vrai équivalent de la stéarine est la quantité de ce corps qui, en se saponifiant, se dédouble en 3 équivalents d'acide stéarique et en 1 équivalent de glycérine. Par de nombreuses expériences synthétiques, M. Berthelot a prouvé que pour se saturer complétement, la glycérine se combine à 3 équivalents d'un acide monobasique en donnant lieu à l'élimination de 6 équivalents d'eau.

On sait, d'un autre côté, que les alcools ordinaires, pour s'éthérifier, se combinent à un seul équivalent d'un acide monobasique en donnant lieu à l'élimination de 2 équivalents d'eau. M'appuyant sur ces faits, il m'a semblé qu'il devait exister entre la glycérine et les alcools ordinaires des alcools particuliers qui, pour s'éthérifier complétement, se combineraient à 2 équivalents d'un acide monobasique en donnant lieu à l'élimination de 4 molécules d'eau.

L'expérience est venue confirmer ces prévisions que personne n'avait énoncées ni explicitement ni implicitement.

<sup>(1)</sup> Handbuch der organischen Chemie, tome IV, page 199, 1848.

<sup>(2)</sup> Quarterly Journal of the Chemical Society, tome V, page 309, jan-vier 1853.

J'ai réussi à former une série de composés, intermédiaires entre les alcools proprement dits et la glycérine, et dont les combinaisons marquent, pour ainsi dire, le passage entre les corps gras neutres et les éthers composés. Je nomme ces substances glycols ou alcools diatomiques: glycols, pour marquer la double analogie qui les relie à la glycérine d'une part, à l'alcool de l'autre; alcools diatomiques, pour exprimer ce qu'il y a de plus fondamental dans leurs propriétés, savoir une capacité de saturation double de celle de l'alcool ordinaire.

Les glycols que j'ai obtenus jusqu'aujourd'hui sont au nombre de quatre, savoir :

| Le glycol ordinaire | C2 H5 O2, |
|---------------------|-----------|
| Le propylglycol     |           |
| Le butylglycol      |           |
| L'amylglycol        |           |

Je les ai obtenus artificiellement, par synthèse, à l'aide du gaz oléfiant et de ses homologues. On sait que ces hydrogènes carbonés s'unissent directement au chlore et au brome pour former des combinaisons analogues à la liqueur des Hollandais, et que le gaz oléfiant et le gaz propylène se combinent même à l'iode. Ces composés renferment 2 équivalents de chlore, de brome ou d'iode. J'ai réussi à les transformer directement en éthers des glycols en les traitant par les sels d'argent secs. Les éthers des glycols étant donnés, il suffit de les décomposer par les alcalis pour isoler les glycols eux-mêmes.

Supposons qu'on ait fait réagir sur 1 équivalent de bromure d'éthylène G2H4Br2, par exemple, 2 équivalents d'acétate d'argent, il se formera par double décomposition du bromure d'argent et du glycol diacétique. Dans cette réaction, les 2 équivalents de brome se sont portés sur les 2 équivalents d'argent, et le radical G2H4, se substituant à ces 2 équivalents d'argent dans les 2 molécules d'acétate

d'argent, relie l'un à l'autre les restes de ces molécules de manière à former la nouvelle combinaison. On a, en effet,

$$\frac{G^{2} H^{3} Ag \Theta^{2}}{G^{2} H^{3} Ag \Theta^{2}} + G^{2} H^{4} Br^{2} = \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} \\ G^{2} H^{3} G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} H^{4} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} H^{4} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} H^{4} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} H^{4} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} H^{4} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} H^{4} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} H^{4} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} H^{4} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} H^{4} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} & G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2} \\ G^{2} \end{array} \right\} + 2 Ag Br$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} G^{2} H^{3} & G^{2} \\ G^{2}$$

ou

$${}_{2}\left\{ \begin{array}{c} G^{2}H^{3}\Theta \\ Ag \end{array} \right\}\Theta + G^{2}H^{4}Br^{2} = \left\{ \begin{array}{c} G^{2}H^{4} \\ (G^{2}H^{3}\Theta)^{2} \end{array} \right\}\Theta^{2} + {}_{2}AgB_{F}.$$

La réaction est déterminée par la puissante affinité du brome pour l'argent. Dans mon Mémoire sur l'alcool butylique (1), j'ai montré le premier qu'on pouvait tirer parti de cette affinité pour former des éthers composés. Depuis, cette méthode des sels d'argent a été employée avec succès par beaucoup de chimistes. Je m'en suis servi dans tout le cours de mes recherches sur la synthèse d'alcools polyatomiques. Elle ne laisse pas que d'être dispendieuse, circonstance qui a empêché jusqu'ici la préparation des glycols sur une grande échelle. Je n'ai pu encore opérer que sur quelques centaines de grammes de glycol et de propylglycol, et, pour les préparer, j'ai employé successivement une quinzaine de kilogrammes d'acétate d'argent. Si les recherches que je vais exposer, et qui m'ont occupé pendant trois années, ne sont pas encore aussi complètes qu'on pourrait le désirer, si quelques-uns des résultats annoncés ne sont pas établis avec toute la rigueur nécessaire, je prie le lecteur d'attribuer ces imperfections à la difficulté que j'ai éprouvée à me procurer la matière première de mes opérations.

#### PRÉPARATION DU GLYCOL.

J'ai obtenu d'abord le glycol en faisant réagir l'iodure d'éthylène sur l'acétate d'argent. L'action est instantanée et

<sup>(1)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome XLII, page 153; 1854.

violente. Pour la diriger convenablement, on opère ainsi qu'il suit : on pulvérise séparément 5 grammes d'iodure d'éthylène et 6 grammes d'acétate d'argent scc, on les mêle et on introduit rapidement le mélange dans un ballon. Aussitôt la réaction se déclare sans qu'on ait besoin de chausser, des vapeurs blanches abondantes, mêlées de quelques vapeurs d'iode, se dégagent. On les conduit, à l'aide d'un tube recourbé, dans un récipient refroidi. Pendant que cette réaction s'achève, on introduit dans un second ballon un autre mélange de 5 grammes d'iodure d'éthylène et de 6 grammes d'acétate d'argent, en opérant comme on vient de l'indiquer. Le premier ballon, qui a eu le temps de se refroidir, reçoit ensuite un troisième mélange. On continue ainsi à introduire alternativement dans les deux ballons les mélanges d'acétate et d'iodure jusqu'à ce que la provision s'en trouve épuisée. Ce fractionnement est nécessaire. Si l'on opérait sur des masses plus considérables, la réaction se déclarerait dans le mortier pendant le mélange, et il serait impossible de la maîtriser. On place ensuite les ballons, munis d'un tube recourbé, dans un bain d'huile que l'on chauffe graduellement jusque vers 300 degrés. Il passe d'abord de l'acideacétique coloré par de l'iode, puis la température s'élève graduellement jusque vers 250 degrés. Le liquide qui passe dans le récipient est fortement coloré par de l'iode libre. On le soumet à la distillation fractionnée, en recueillant à part, 1° ce qui passe avant 140 degrés, 2° ce qui passe entre 140 et 200 degrés, 3° ce qui passe au-dessus de 200 degrés. Les parties volatiles avant 140 degrés renferment principalement de l'acide acétique : on les rejette.

Le glycol diacétique prédomine dans les portions qui ont passé entre 140 et 200 degrés; cependant cette partie du liquide distillé renferme encore de l'acide acétique (peutêtre de l'acide acétique anhydre), et est très-colorée par de l'iode libre. Par de nouvelles distillations fractionnées, on peut en séparer du diacétate de glycol pur et incolore, bouillant vers 187 degrés. Cependant, lorsqu'on veut faire servir ce liquide à la préparation du glycol, il est inutile de le purifier complétement. On peut en extraire le glycol par l'une ou l'autre des deux méthodes qui vont être exposées plus loin. Quant à la portion du liquide qui a passé audessus de 200 degrés, elle renferme un composé acétique très-peu volatil. Lorsqu'on la soumet à la distillation, ce composé ne passe qu'au-dessus de 260 degrés. J'en ai fait diverses analyses qui me portent à penser que ce composé est une acétine de la glycérine G<sup>2</sup>H<sup>6</sup>O<sup>3</sup> inférieure à la glycérine ordinaire et renfermant le radical triatomique acétylène G<sup>2</sup>H<sup>3</sup> (1). C'est évidemment un produit accessoire de

ogr, 288 d'un produit provenant d'une autre préparation et bouillant audessus de 260 degrés ont donné 0,492 d'acide carbonique et 0,163 d'eau.

Ces analyses donnent en centièmes:

|           | Expér | iences. |             |
|-----------|-------|---------|-------------|
|           | l.    | II.     | G8 H12 ()6. |
| Carbone   | 46,ı  | 46,5    | 47,0        |
| Hydrogène | 5,9   | 6,2     | 5,9         |
| Oxygène   | "     | "       | 46, t       |
|           |       |         | 100,0       |

Ces analyses s'accordent sensiblement avec la formule

qui représente la nouvelle triacétine

$$\frac{(C_3 H_2 \Theta)_3}{C_3 H_2} \Theta_3.$$

2gr, 42 du dernier produit ont été saponifiés par un excès d'eau de baryte dans un tube scellé à la lampe qui a été exposé pendant quelques heures à la chaleur d'un bain-marie. Le liquide oléagineux s'est rapidement dissous dans la baryte. La réaction étant terminée, on a laissé refroidir, on a fait passer à travers le liquide un courant d'acide carbonique, on a fait bouillir et on a filtré. La solution évaporée au bain-marie a été traitée par l'alcool absolu qui a laissé de l'acétate de baryte. L'alcool a abandonné après l'éva-

<sup>(</sup>I) Je donne ici le détail des expériences et des analyses que j'aifaites avec le composé dont il s'agit.

ogr,331 de ce liquide bouillant de 250 à 260 degrés ont donné 0,560 d'a-cide carbonique et 0,177 d'eau.

la réaction de l'iodure d'éthylène sur l'acétate d'argent, formé sans doute en raison de la violence de la décomposition et par suite d'une action oxydante exercée par le sel d'argent. Je n'en ai jamais observé la formation lorsque, pour modérer la réaction, j'ai ajouté de l'acide acétique cristallisable au mélange d'acétate d'argent et d'iodure d'éthylène.

On peut substituer avec avantage le bromure d'éthylène à l'iodure pour la préparation du glycol. Pour 100 parties de bromure, on prend 180 parties d'acétate d'argent sec, préparé par double décomposition avec l'acétate de soude et le nitrate d'argent. On mêle les deux substances dans un mortier, en ajoutant une quantité d'acide acétique cristallisable suffisante pour former une pâte molle. On introduit cette pâte dans un matras à long col, que l'on chauffe pendant plusieurs jours au bain-marie. La réaction s'accomplit lentement, mais complétement, dans ces circonstances.

poration une petite quantité d'un liquide incolore, sirupeux, doué d'une saveur sucrée, et qui a été abandonné pendant vingt-quatre heures dans le vide sec. Ce liquide a donné à l'analyse les résultats suivants:

ogr, 261 ont donné 0,379 d'acide carbonique et 0,231 d'eau, ou en centièmes:

|           |      | C3 H2 C3 | €³ H° O³.     |
|-----------|------|----------|---------------|
| Carbone   | 39,1 | 30,7     | <b>3</b> 9, 1 |
| Hydrogène | 9,8  | 7,6      | 8,6           |

Les nombres obtenus s'éloignent considérablement de ceux qu'exige la formule

et s'accordent plutôt avec celle de la glycérine clle-même. Mais je ne regarde pas comme probable la formation d'un composé glycérique proprement dit, dans la réaction dont il s'agit, et je suis plutôt porté à attribuer l'écart considérable que l'on remarque entre les résultats obtenus et ceux qu'exigerait la formule

à la présence d'un peu d'alcool dans le produit analysé. Il est à remarquer d'silleurs, que ce produit n'a été obtenu qu'en petite quantité, et qu'il n'a pas pu être purifié par la distillation dans le vide. Tels qu'ils sont, les résultats analytiques obtenus ne permettent aucune conclusion définitive relativement à la nature du liquide en question et de la combinaison acétique dont il dérive.

Elle est terminée lorsqu'une petite portion du mélange, exprimée entre du papier, laisse un résidu entièrement fusible de bromure d'argent. On laisse alors refroidir, on épuise par l'éther le contenu du ballon, on distille la solution éthérée, d'abord au bain-marie pour chasser l'éther et puis à feu nu. L'acide acétique passe à 120 degrés, et lorsqu'il a distillé, la température s'élève graduellement jusque vers 200 degrés. On recueille séparément le liquide qui passe à partir de 140 degrés. Il est encore acide, mais il est formé en grande partie par du glycol diacétique.

Qu'il ait été obtenu avec l'iodure ou avec le bromure d'éthylène, ce liquide sert à la préparation du glycol. On peut employer à cet effet deux méthodes différentes. La première consiste à traiter le glycol diacétique par l'hydrate de potasse sec, la seconde à le décomposer par une solution concentré d'hydrate de baryte. Je vais décrire ces deux méthodes.

Décomposition du glycol diacétique par l'hydrate de potasse sec. — Le liquide acide bouillant de 140 degrés jusque vers 200 degrés et qui renferme le glycol est soumis à une nouvelle disuillation fractionnée qui a pour but de le débarrasser de la plus grande partie de l'acide acétique libre qu'il renferme encore. On ne recueille à cet effet que ce qui passe au-dessus de 150 degrés. Le produit incolore et encore acide est introduit dans un ballon et traité par de l'hydrate de potasse récemment chaussé au rouge et pulvérisé. Une vive réaction se maniseste aussitôt, et le mélange s'échausse considérablement. Il faut avoir soin d'ajouter l'alcali par petites portions seulement et de plonger le ballon dans de l'eau froide. Il se forme de l'acétate de potasse, et du glycol est mis en liberté, selon la réaction :

$$\frac{\left(G^{2} H^{4} \Theta\right)^{2}}{\left(G^{2} H^{3} \Theta\right)^{2}}\Theta^{2} + 2KH\Theta = \underbrace{\left\{G^{2} H^{4} \Theta\right\}}_{\text{Glycol.}}\Theta^{2} + 2\underbrace{\left\{G^{2} H^{3} \Theta\right\}}_{\text{Acétate de potasse.}}\Theta,$$

Peu à peu le mélange se solidifie dans le ballon. On continue l'addition de la potasse jusqu'à ce que l'on en ait introduit un peu plus de la moitié du poids du liquide employé. Cette quantité est insuffisante pour opérer la décomposition complète du glycol diacétique. Mais il est préférable d'effectuer cette décomposition en deux temps, comme nous allons l'indiquer.

En effet, à moins de déterminer par un essai préalable la quantité d'acide acétique libre et combiné que le liquide renferme, il serait difficile de mettre précisément la quantité de potasse nécessaire pour le saturer exactement, et d'un autre côté il y aurait un grave inconvénient à ajouter un excès de potasse. Il vaut donc mieux faire une première saturation incomplète, sauf à la compléter plus tard.

Le ballon renfermant la masse solidifiée est introduit dans un bain d'huile que l'on chausse graduellement jusque vers 250 à 300 degrés. Il passe un liquide ordinairement un peu coloré en jaune. A ce liquide, qui renferme du glycol et l'excès de glycol acétique, on ajoute maintenant de la potasse caustique avec précaution et en ayant soin de chauffer entre deux additions successives d'alcali. Le liquide se maintient neutre, tant qu'il renferme du glycol acétique non décomposé; il devient alcalin dès que tout l'acide acétique se trouve saturé par la potasse et qu'on en a ajouté un léger excès. A ce moment, qu'il est facile de déterminer avec précision, l'opération est terminée, et il ne reste plus qu'à distiller de nouveau au bain d'huile, comme on vient de l'indiquer. Le liquide obtenu par cette distillation n'est pas du glycol pur : il renferme encore de l'eau et quelques traces d'un produit oléagineux et empyreumatique. Pour séparer ces impuretés, il suffit de soumettre le produit obtenu à une nouvelle distillation, et de recueillir à part ce qui passe au-dessus de 180 degrés.

Décomposition du glycol diacétique par l'hydrate de baryte. — On emploie directement le liquide acide bouil-

lant de 140 degrés à 200 degrés dont la préparation a été décrite plus haut et, sans le soumettre à une nouvelle distillation, on le décompose par une solution bouillante et saturée d'hydrate de baryte. La décomposition est immédiate, dès que l'acide acétique libre se trouve saturé par la baryte. On ajoute la solution alcaline par petites portions, jusqu'à ce que la liqueur soit franchement alcaline. On chausse ensuite pendant une heure ou deux, et si la réaction alcaline se manifeste encore au bout de ce temps, on peut considérer la décomposition comme complète. On enlève alors l'excès de baryte en faisant passer un courant d'acide carbonique à travers la liqueur alcaline, et on évapore au bain-marie la solution filtrée, qui renferme de l'acétate de baryte et du glycol. Cette évaporation ne doit pas être poussée trop loin; en effet, quoique la tension de la vapeur de glycol soit faible vers 100 degrés, il s'en échappe néanmoins une petite quantité avec la vapeur d'eau. On arrête donc l'évaporation dès que l'acétate de baryte commence à se déposer dans le sein de la solution chaude, ou laisse refroidir et on ajoute à la liqueur 2 fois son volume d'alcool concentré. On obtient ainsi un abondant précipité d'acétate de baryte que l'on sépare par le filtre. La liqueur alcoolique est chaussée au bain-marie jusqu'à ce que tout l'alcool soit chassé. La vapeur d'alcool n'entraîne pas une quantité sensible de glycol. On place en suite le ballon dans un bain d'huile et l'on continue la distillation, un thermomètre plongeant dans la vapeur. La température se maintient longtemps entre 100 et 110 degrés; dès que ce dernier point est dépassé, le thermomètre s'élève rapidement vers 180 degrés. A ce moment on change de récipient pour recevoir le glycol qui distille maintenant. On achève cette distillation en élevant graduellement la température du bain d'huile jusque vers 300 degrés. Le ballon doit être spacieux, car il arrive souvent que le contenu se boursoufle, circonstance qui est due à la présence d'une certaine quantité d'acétate de baryte dans le liquide que l'on distille.

Quant au liquide aqueux qui a passé avant entre 100 et 180 degrés et qu'on a recueilli dans un récipient séparé, il renferme du glycol en dissolution. On l'abandonne dans une étuve à l'évaporation spontanée. Le glycol reste et peut être purisié par distillation.

En résumé: décomposition du bromure d'éthylène par l'acétate d'argent en présence de l'acide acétique cristalli- sable, traitement du glycol acétique ainsi formé par l'hydrate de baryte, voilà le procédé auquel je donne la préférence. Il donne un rendement satisfaisant. Ainsi, dans une opération où l'on avait employé 350 grammes de bromure d'éthylène et 620 grammes d'acétate d'argent, on a obtenu 230 grammes de liquide acétique bouillant au-dessus de 140 degrés et 47 grammes de glycol pur (1).

#### PROPRIÉTÉS DU GLYCOL.

A l'état de pureté le glycol est un liquide incolore, un peu visqueux, inodore, doué d'une saveur sucrée. Sa densité à 0 est de 1,125. Sa densité de vapeur a été trouvée de 2,164.

Voici les données de l'expérience :

| Excès de poids du ballon  | o <sup>gr</sup> ,056 |
|---------------------------|----------------------|
| Température de la balance | 23°                  |
| Température du bain       | 292°                 |
| Baromètre                 | o <sup>m</sup> ,7589 |
| Capacité du ballon        | 33occ,5              |
| Air restant               | O                    |

<sup>(1)</sup> J'ai constaté que l'acétate de soude et l'acétate de plomb sont décomposés par le bromure d'éthylène, en présence de l'acide acétique cristallisable. Mais l'action est lente et incomplète. J'étais occupé de ces essais lorsque j'ai reçu une Note de M. Atkinson « Sur le monoacétate de glycol et sur la préparation du glycol. » M. Atkinson décompose une solution alcoolique d'acétate de potasse, par le bromure d'éthylène. Les produits de la réaction sont du bromure de potassium, du glycol monoacétique, de l'acide acétique et de l'éther acétique. J'ai pu me convaincre que ce procédé donne de fort bons résultats. Il est employé depuis quelque temps dans mon laboratoire avec certaines modifications que j'indiquerai en analysant la Note de M. Atkinson dans le prochain cahier de ces Annales.

La densité de vapeur théorique est de 2,146, l'équivalent correspondant à 2 volumes de vapeur (1).

Le glycol bout de 197 degrés à 197°,5 sous la pression de 0<sup>m</sup>,7645, la boule et la tige du thermomètre étant baignés par la vapeur, et un fil de platine plongeant dans le liquide. Il distille sans altération jusqu'à la dernière goutte. La moindre trace d'eau, et surtout de glycol acétique, déprime le point d'ébullition de quelques degrés.

Lorsqu'on refroidit le glycol à l'aide d'un mélange d'acide carbonique et d'éther, il devient gommeux sans se solidifier tout à fait.

Sa composition est exprimée par la formule

qui se déduit des analyses suivantes :

- J. 0<sup>57</sup>,226 de matière ont donné 0,202 d'eau et 0,3235 d'acide carbonique.
- II. 0<sup>sr</sup>,4005 de matière ont donné 0,355 d'eau et 0,573 d'a-cide carbonique.

Ces nombres donnent en centièmes :

|           | Expér    | iences.  |                       |          |
|-----------|----------|----------|-----------------------|----------|
|           | 1.       | 11.      |                       | Théorie. |
| Carbone   | 39,03    | 39,01    | <b>G</b> <sup>2</sup> | 38,71    |
| Hydrogène | 9,92     | 9,83     | $H^6 \dots$           | 9,67     |
| Oxygène   | <b>»</b> | <b>»</b> | $\Theta_2$            | 51,62    |
|           |          |          |                       | 100,00   |

La formule

est d'ailleurs confirmée par la densité de vapeur indiquée plus haut. On voit que cette formule ne dissère de celle de l'alcool que par 2 équivalents d'oxygène que le glycol renferme en plus.

<sup>(1)</sup>  $H^2 \Theta = 2$  volumes.

<sup>(2)</sup> C = 12. H = 1. O = 16.

Le glycol se dissout en toutes proportions dans l'eau et dans l'alcool. Il n'est pas miscible avec l'éther. Néanmoins, ce liquide en dissout une petite quantité. Ces rapports de solubilité sont analogues à ceux que présente la glycérine.

En ce qui concerne ses propriétés dissolvantes, le glycol se trouve placé entre l'eau et l'alcool. Il dissout l'hydrate de potasse avec la plus grande facilité et avec dégagement de chaleur. Il dissout assez d'hydrate de chaux pour
prendre une réaction alcaline et pour donner un précipité
avec l'acide oxalique. Le carbonate de potasse s'y dissout
sensiblement ainsi que le chlorure de sodium et surtout le
chlorure de calcium. Le chlorure de zinc s'y dissout avec
dégagement de chaleur. Le sublimé y est tellement soluble
à chaud, que la liqueur se prend en masse par le refroidissement. Le sulfate de potasse y est à peu près insoluble.

Le chlore réagit moins énergiquement sur le glycol que sur l'alcool; l'action est incomplète et lente à la température ordinaire et à la lumière diffuse. Lorsqu'on chauffe, elle est plus énergique et donne lieu à la formation de produits chlorés bouillant à des températures très-élevées et que je n'ai pas encore examinés.

Au contact de l'acide phosphorique anhydre le glycol noircit. Il se mélange avec l'acide sulfurique en s'échauffant beaucoup et en se colorant à peine. Dans cette réaction, il se forme sans doute un acide analogue à l'acide sulfovinique.

Action du potassium et du sodium sur le glycol. — Lorsqu'on projette un fragment de potassium sur du glycol pur, il se manifeste immédiatement une réaction très-vive: le potassium fond, tournoie avec rapidité à la surface du glycol, finit par s'échauffer au rouge et par enflammer l'hydrogène qui se dégage. Le résidu noircit. Je n'ai pas réussi à modérer cette réaction en refroidissant le glycol et en employant des fragments très-petits de potassium. L'action du sodium est plus calme. Le métal fond et finit par se dissoudre dans la liqueur qui s'échauffe, mais reste parfai-

tement incolore. Il se dégage de l'hydrogène pur. A mesure que l'on ajoute du sodium, l'action se ralentit, la masse s'épaissit et le sodium se dissout plus lentement. Pour dissoudre 3gr,7 de sodium dans 10 grammes de glycol, il est nécessaire, à la fin de l'opération, de plonger dans de l'eau bouillante le vase qui renferme le mélange. On obtient, après le refroidissement, une masse blanche qui renferme le composé G2H3NaO2, glycol monosodé, dérivé du glycol par la substitution d'un équivalent de sodium à un équivalent d'hydrogène. — Je ne pense pas cependant que ce soit là l'unique produit de la réaction, et je regarde comme probable qu'indépendamment du glycol monosodé, il se forme, dans ces circonstances, une certaine quantité de glycol disodé, en même temps qu'une quantité correspondante de glycol reste inaltérée. Quoi qu'il en soit, la masse blanche et cristalline renfermant le glycol monosodé étant fondue, au bain d'huile à 190 degrés, avec du sodium, il se dégage encore de l'hydrogène, et l'on obtient une masse blanche, sèche, déliquescente, soluble dans l'alcool absolu, précipitable par l'éther de cette solution, et qui renferme le glycol disodé  $\left\{ \begin{array}{l} G^2H^4 \\ Na^2 \end{array} \right\} O^2$ . Dans 5 grammes de glycol, je suis parvenu à dissoudre 3gr,4 de sodium, c'est-à-dire une quantité très-voisine de celle qui correspondrait à 2 équivalents. L'eau décompose instantanément le glycol disodé en glycol et en hydrate de soude.

#### OXYDATION DU GLYCOL.

Action du noir de platine. — Lorsqu'on humecte du noir de platine avec une goutte de glycol, la température s'élève immédiatement, des vapeurs blanches et répandant l'odeur de caramel se dégagent, le noir de platine rougit en quelques points, et le glycol disparaît en quelques instants, transformé en produits volatils parmi lesquels prédominent l'acide carbonique et la vapeur d'eau. Cette action

est tellement vive, qu'il est à peine permis de la qualifier d'oxydation leute.

On parvient néanmoins à oxyder le glycol lentement, sous l'influence du noir de platine, en opérant de la manière suivante: Dans un matras à fond plat, on dispose un mélange de noir de platine et d'éponge de platine. On y fait arriver un courant d'acide carbonique, et quand tout l'air est chassé, on introduit dans le ballon du glycol dissous dans 3 fois son volume d'eau, de manière à bien humecter le platine. Au moment du mélange, on observe encore un dégagement de chaleur; mais cette action est limitée; elle tient évidemment à cette circonstance que l'oxygène condensé par le noir de platine n'est pas déplacé ou n'est déplacé qu'incomplétement par l'acide carbonique (1). On engage ensuite dans le col du matras un tube ·droit, effilé et ouvert à son extrémité, et on abandonne l'appareil ainsi disposé à lui-même. L'air y pénètre peu à peu par diffusion, et l'oxydation du glycol s'accomplit lentement. Au bout de huit à dix jours, le contenu du matras est devenu fortement acide. On l'épuise avec de l'eau bouillante, on sature les liqueurs filtrées avec de la chaux, et on les évapore jusqu'à siccité. Lorsqu'on ajoute de l'alcool à la solution concentrée et ordinairement colorée du sel de chaux, on obtient un précipité qu'on exprime et qu'on redissout dans l'eau bouillante. Par le refroidissement, la solution laisse déposer de petits cristaux mamelonnés, combinaison de chaux et d'acide glycolique. Pour les purisier, on les a précipités de nouveau par l'alcool et on a redissous le précipité dans l'eau bouillante. On trouvera plus loin l'analyse du sel ainsi purifié.

Action de l'acide nitrique sur le glycol. - Le glycol se

<sup>(1)</sup> L'expérience suivante prouve qu'il en est ainsi. Ayant sait passer pendant longtemps un courant de gaz carbonique sur du noir de platine légèrement chaussé dans un large tube, j'ai introduit ce noir dans un ballon rempli d'acide carbonique, et j'y ai sait arriver par une tubulure de l'acide carbonique et par une autre du propylglycol étendu d'eau. Au moment du mélange il y a eu production de chaleur.

dissout dans l'acide nitrique monohydraté, et le décompose énergiquement au bout de quelques instants. Des torrents de vapeurs rouges se dégagent, et, par le refroidissement de la liqueur, on obtient d'abondants cristaux d'acide oxalique. - Avec l'acide nitrique ordinaire, la réaction est un peu moins vive et s'établit plus lentement. On la détermine sur-le-champ en chauffant légèrement. J'ai constaté qu'indépendamment de l'acide oxalique il se forme, dans ces conditions, une certaine quantité d'acide glycolique; mais l'acide oxalique est le produit principal de la réaction. 3 grammes de glycol chaussés avec un excès d'acide nitrique faible ont donné 1gr, 285 d'oxalate de chaux, correspondant à ogr,903 d'acide oxalique sec. On comprend d'ailleurs que l'acide nitrique en excès puisse porter son action sur l'acide oxalique lui-même : le dégagement de l'acide carbonique a été constaté dans la réaction dont il s'agit. - L'acide oxalique se forme en vertu d'une oxydation plus avancée que celle qui donne naissance à l'acide glycolique:

$$\underbrace{G^2 H^6 \Theta^2 + \Theta^4 = G^2 H^2 \Theta^4 + H^4 \Theta^2}_{\text{Glycol.}}$$
Acide oxalique.

On peut modérer l'action de l'acide nitrique sur le glycol en disposant les choses comme il suit: Au fond d'un large tube ou d'une éprouvette étroite, on introduit du glycol dissous dans 2 fois son volume d'eau; on y fait arriver ensuite, à l'aide d'un entonnoir étiré en pointe et plongeant jusqu'au fond de l'éprouvette, d'abord une couche d'eau, et puis une couche d'acide nitrique ordinaire, égale à celle qu'occupe dans le tube le glycol étendu.

On retire ensuite l'entonnoir avec précaution, de manière à ne pas mêler les dissérentes couches, et on abandonne l'éprouvette à elle-même pendant huit jours. Le mélange se fait peu à peu par dissusion. Dès que l'acide nitrique étendu arrive au contact du glycol, une coloration bleue se maniseste dans cette partie du liquide, et de

petites bulles de gaz commencent à se dégager. Recueillis sur le mercure, ces gaz sont incolores; on y constate facilement la présence de l'acide carbonique et celle du bioxyde d'azote. L'action se propage peu à peu dans les couches supérieures du liquide: elle est terminée lorsque tout dégagement de gaz a cessé. On évapore le liquide acide dans le vide sec au-dessus d'un vase renfermant de la chaux caustique. Au bout de quelques jours il s'est transformé en un sirop épais dans lequel on remarque quelques cristaux d'acide oxalique. On délaye ce sirop dans l'eau, on sature par la chaux, on filtre, on évapore au bain-marie et on ajoute de l'alcool absolu au liquide concentré. Il se forme un dépôt abondant de glycolate de chaux que l'on purifie par plusieurs cristallisations dans l'eau. Ce sel renferme de l'eau de cristallisation qu'il perd à 100 degrés. 0gr,870 en ont perdu 0,194, soit 22,3 pour 100.

Le sel sec a donné à l'analyse les résultats suivants :

I. 0<sup>gr</sup>, 3155, brûlés avec du chromate de plomb, ont donné 0,287 d'acide carbonique et 0,100 d'eau.

II. ogr, 434 ont donné o, 398 d'acide carbonique et o, 133 d'eau.

III. 087,217 ont donné 0,1525 de sulfate de chaux.

Je donne ici les résultats de l'analyse du glycolate de chaux obtenu par l'action du noir de platine sur le glycol (page 414).

IV. 087,371 du sel sec ont donné 0,343 d'acide carbonique et 0,112 d'eau.

#### En centièmes:

|           |               | Expéri   | ences.                                         |                  |                |
|-----------|---------------|----------|------------------------------------------------|------------------|----------------|
|           | pa            |          | Glycol. de chaux<br>par le<br>noir de platine. | -                |                |
| 0.1       | 1.            | II.      | <b>&gt;-</b>                                   | <b>0</b> •       | Théoric        |
| Carbone   | <b>24,8</b> 0 | 25,00    | 25,21                                          | $\mathbf{G}^{2}$ | <b>25</b> , 26 |
| Hydrogène | 3,52          | 3,40     | 3,35                                           | $H_3 \dots$      | 3,15           |
| Calcium   | 20,53         | "        | v                                              | Ca               | 21,05          |
| Oxygène   | <b>3</b>      | <b>N</b> | N)                                             | $\Theta^{2}$     | 50,54          |
|           |               |          |                                                |                  | 100.00         |

Une solution concentrée et chaude de ce glycolate de chaux a été mêlée avec une solution concentrée de nitrate d'argent. La liqueur a légèrement bruni, et par le refroidissement elle a laissé déposer des paillettes presque incolores de glycolate d'argent dont voici l'analyse :

087,534 de matière ont donné 0,259 d'acide carbonique et 0,081 d'eau.

## En centièmes:

| E         | Expérience. |             | Théoric. |
|-----------|-------------|-------------|----------|
| Carbone   | 13,22       | $G^2$       | 13,12    |
| Hydrogène | 1,68        | $H^3 \dots$ | ı,63     |
| Argent    | 'n          | Ag          | 59,01    |
| Oxygène   | n           | $\Theta^3$  | 26,24    |
|           |             |             | 100,00   |

Quelques grammes de ce glycolate d'argent ont été décomposés par l'hydrogène sulfuré, et la liqueur filtrée a été évaporée dans le vide. Au bout de quelques jours la solution sirupeuse s'est prise en une masse de cristaux lamellaires. Ces cristaux constituent l'acide glycolique pur (1).

Action de l'hydrate de potasse sur le glycol. — A 5 grammes de glycol pur on a ajouté peu à peu 8 grammes d'hydrate de potasse récemment fondu et pulvérisé. Le mélange a été chauffé au bain d'huile vers 250 degrés, dans un ballon surmonté d'un tube de dégagement. La matière s'est boursouflée sans noircir, et a laissé dégager en abondance du gaz hydrogène pur. On en a recueilli 4325 centimètres cubes à 0,768 et à 19 degrés. Le résidu fenferme une quantité très-notable d'oxalate de potasse, avec une petite quantité de carbonate et peut-être de glycolate. Redissous dans l'eau, il a donné une solution colorée qui a été neutralisée par l'acide nitrique. Une petite portion de la liqueur neutre a été précipitée par un excès de nitrate d'argent. On a obtenu

<sup>(1)</sup> Voir à cet égard le Mémoire de M. Kékulé, Annalon der Chemie und Pharmacie, tome CV, page 286, et Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome LIII, page 496.

de l'oxalate d'argent; la liqueur filtrée ayant été chaussée, on a observé une réduction du sel d'argent qu'elle tenait encore en dissolution. Le reste de la liqueur rensermant l'oxalate de potasse a été décomposé par l'acétate de plomb. L'oxalate précipité a été lavé, délayé dans l'eau, et décomposé par l'hydrogène sulfuré. On a recueilli quelques grammes d'acide oxalique. Il résulte de ce qui précède que la potasse exerce sur le glycol une action oxydante énergique. L'acide oxalique prédomine de beaucoup parmi les produits de cette oxydation, qui est représentée par l'équation suivante:

$$G^2H^6O^2 + 2KHO = G^2K^2O^4 + H^8$$
.

Cette équation reud compte de l'énorme quantité d'hydrogène qui a été recueilli dans l'expérience précédente.

Action de l'acide chlorhydrique sur le glycol. — Du glycol saturé de gaz chlorhydrique a été chauffé au bainmarie dans un tube fermé. Au bout de vingt-quatre heures on a ouvert le tube; l'acide chlorhydrique avait disparu. Le liquide a été saturé de nouveau par ce gaz, et on a chauffé une seconde fois. Le même traitement ayant été répété une troisième fois, le liquide émettait des vapeurs d'acide chlorhydrique. On a jugé alors l'action terminée et on a soumis le produit à la distillation fractionnée. Un peu d'eau chargée d'acide chlorhydrique a passé d'abord, mais bientôt le thermomètre s'est élevé à 110 degrés, s'est maintenu pendant quelque temps entre 110 degrés et 114, et a fini par monter à 130 degrés. Vers 140 tout avait passé à la distillation. Il ne restait donc plus de glycol.

Le produit qui avait passé de 110 à 114, quoique abondant, n'était pas pur; il était acide et renfermait encore de l'eau. Après plusieurs distillations fractionnées, le point d'ébullition des liquides qui avaient passé au-dessus de 114 degrés s'est rapproché de 130 degrés, et on a fini par obtenir un liquide dont le point d'ébullition s'est maintenu à 128 degrés environ. Ce liquide était incolore, neutre au goût, soluble en toutes proportions dans l'eau. Exposé

dans la flamme d'une lampe, il la colorait en vert en brûlant lui-même. Il a donné à l'analyse des résultats qui conduisent à la formule

o<sup>gr</sup>,262 du produit bouillant à 128 degrés ont donné 0,155 d'eau et 0,285 d'acide carbonique.

# En centièmes:

|           | Expérience. |              | Théoric. |
|-----------|-------------|--------------|----------|
| Carbone   | 29,66       | $G^2\dots$   | 29,82    |
| Hydrogène | 6,56        | $H^{5}\dots$ | 6,21     |
| Chlore    | <b>»</b>    | <b>Cl.</b>   | 44,09    |
| Oxygène   | <b>»</b>    | θ            | 19,88    |
|           |             |              | 100,00   |

Ce produit résulte évidemment de l'action d'un seul équivalent d'acide chlorhydrique sur 1 équivalent de glycol, et se forme en vertu de la réaction suivante:

$$\underbrace{G^{2} H^{6} \Theta^{2} + HCl}_{Glycol} = \underbrace{G^{2} H^{3} Cl \Theta + H^{2} \Theta}_{Glycol}.$$
Glycol monochlorbydrique.

J'indiquerai plus loin la réaction de la potasse sur le glycol monochlorhydrique, et je me réserve d'étudier plus tard l'action que l'ammoniaque exerce sur ce composé. J'ajoute que le glycol monochlorhydrique représente du glycol dans lequel 1 équivalent de chlore est venu prendre la place du groupe HO. Les formules suivantes expriment ces relations:

Action du perchlorure de phosphore sur le glycol. — Le perchlorure de phosphore réagit avec une extrême énergie sur le glycol. Chaque fragment qu'on y projette disparaît immédiatement en faisant entendre un bruit analogue °à celui d'un fer rouge que l'on plonge dans l'eau. Il se dégage d'abondantes vapeurs d'acide chlorhydrique. Pour modérer la réaction, il convient d'entourer d'un mélange réfrigérant le vase qui contient le glycol. A mesure que l'on ajoute du perchlorure, le mélange s'épaissit, mais il finit par se liquéfier de nouveau lorsque la quantité de perchlorure atteint le rapport de 2 équivalents pour 1 équivalent de glycol. La réaction étant beaucoup moins vive à la fin de l'opération, il est nécessaire, pour la compléter, d'enlever le vase du mélange réfrigérant. Lorsqu'elle est achevée, on soumet à la distillation fractionnée le liquide limpide obtenu, et l'on recueille à part ce qui passe avant 100 degrés. Les portions qui distillent au-dessus de cette température constituent essentiellement du chloroxyde de phosphore. Les premières parties sont formées par un mélange de chloroxyde et de liqueur des Hollandais. On les agite avec de l'eau froide, qui décompose rapidement le chloroxyde. Le résidu est un liquide oléagineux, plus dense que l'eau, neutre, doué d'une odeur aromatique particulière et d'une saveur sucrée. Il a été déshydraté par le chlorure de calcium et distillé. La plus grande partie a passé vers 84 degrés.

087,3115 de ce liquide ont donné 0,120 d'eau et 0,277 d'acide carbonique.

## En centièmes:

|           | Expérience. |              | Théorie. |
|-----------|-------------|--------------|----------|
| Carbone   | 24,24       | <b>€</b> ²   | 24,24    |
| Hydrogène | 4,27        | $H^{4}\dots$ | 4,04     |
| Chlore    | ))          | $Cl^2$       | 71,72    |
|           |             |              | 100,00   |

On voit que le liquide analysé présente exactement la composition de la liqueur des Hollandais. Son identité avec le chlorure d'éthylène a d'ailleurs été vérifiée par l'action de la potasse alcoolique. Mêlé avec ce réactif et chauffé doucement, il a été décomposé avec formation de chlorure de potassium et dégagement d'un gaz combustible et brûlant avec une flamme éclairante et bordée de vert.

Il résulte de ce qui précède que par l'action du perchlorure de phosphore sur le glycol, il se forme de la liqueur des Hollandais ou chlorure d'éthylène. Ce chlorure prend naissance en vertu de la réaction suivante :

$$\frac{C^3 H^6 \Theta^3 + 2 Ph Cl^5 = C^2 H^4 Cl^2 + 2 Ph \Theta Cl^3 + 2 HCl}{Chlorure d'éthylène}$$

Les expériences suivantes ont été faites en vue de préparer l'éther du glycol. On sait, d'après les recherches de M. Williamson, que l'êther ordinaire se forme par l'action de l'iodure d'éthyle sur l'alcool sodé. On a tenté d'abord de réaliser, dans des circonstances analogues, la formation de l'éther du glycol.

L'appareil étant ainsi disposé, on a chauffé le ballon au bain-marie pendant plusieurs heures. Il ne s'est dégagé que quelques bulles d'air. Dans le récipient s'est condensé un liquide très-volatil, inflammable, brûlant avec une flamme fuligineuse et avec dégagement de vapeurs d'acide brom-

hydrique; ce liquide, insoluble dans l'eau et plus dense qu'elle, était du bromure d'aldéhydène, G2H3Br.

Le ballon renfermant le résidu ayant été chauffé au bain d'huile à 250 degrés, il a passé une petite quantité d'un liquide d'où l'on a retiré par la distillation 1gr,5 de glycol pur régénéré. Ces faits indiquent que la moitié seulement du glycol sodé a été attaquée par le bromure d'éthylène et que les produits de cette réaction sont du glycol régénéré et du bromure d'aldéhydène selon l'équation

Pour prouver qu'il en est réellement ainsi, on a examiné le résidu solide contenu dans le ballon. Dissous dans l'eau, il s'est montré fortement alcalin, preuve évidente qu'il restait du glycol disodé. Il renfermait à l'état de bromure 4<sup>gr</sup>,91 de brome, c'est-à-dire sensiblement la moitié du brome contenu dans les 12 grammes de bromure d'éthylène employés.

Cette expérience prouve qu'il est impossible, au moins dans les conditions où l'on a opéré, de substituer aux 2 équivalents de sodium du glycol disodé le radical diatomique  $G^2H^4$ . Elle tend à démontrer que le composé  $G^2H^4$   $G^2$ , qui serait au glycol  $G^2H^4$   $G^2$  ce que l'éther  $G^2H^5$   $G^2$  est à l'alcool  $G^2H^5$   $G^2$ , n'existe réellement pas. En tentant l'expérience dont on vient d'indiquer les résultats, on avait espéré que ce composé se formerait en vertu de la réaction suivante :

Action du bromure d'aldéhydène sur le glycol monosodé. — On a voulu s'assurer si l'éther double dont il s'agit se formerait par l'action du bromure d'aldéhydène sur le glycol monosodé, selon l'équation :

On a dissous 7 grammes de sodium dans 18 grammes de glycol, et on a ajouté au glycol monosodé formé 30 grammes de bromure d'aldéhydène. Le mélange a été chaussé pendant plusieurs heures, au bain-marie, dans un grand matras en verre très-épais (1). L'expérience terminée, on a plongé le matras dans un mélange résrigérant et on en a cassé la pointe essilée. Un gaz violemment comprimé s'est dégagé avec une sorte d'explosion. On en a recueilli plusieurs éprouvettes et on l'a traité par le chlore. Il s'est formé des gouttelettes oléagineuses que la potasse alcoolique a décomposées avec dégagement d'un gaz inslammable et brûlant avec une slamme bordée de vert. D'après cela, il semble que le gaz qui a été ainsi traité était du gaz olésiant.

Le matras a été chaussé ensuite au bain d'huile, graduellement jusqu'à 300 degrés. A une température élevée, il s'en est dégagé des vapeurs qui se sont condensées en un liquide épais et sucré. Ce liquide, dont on a recueilli 6 grammes, présentait exactement la composition du glycol. Le résidu était formé de bromure de sodium et d'une petite quantité d'un sel de soude soluble dans l'alcool. La solution alcoolique évaporée à siccité, reprise par l'eau et distillée avec quelques gouttes d'acide sulfurique, a donné un liquide acide doué de l'odeur de l'acide acétique, mais réduisant le nitrate d'argent.

Action du chlorure de zinc sur le glycol. — Le glycol dissout le chlorure de zinc anhydre abondamment et avec dégagement de chaleur. Lorsqu'on abandonne le mélange à

<sup>(1)</sup> Un premier matras dans lequel on avait fait l'expérience avec 10 grammes de glycol, a sauté avec une violente explosion.

lui-même, on n'observe aucune réaction, si ce n'est que le liquidesirupeux se solidifie par le refroidissement. Il se forme sans doute dans cette circonstance une combinaison de glycol et de chlorure de zinc. Par l'action de la chaleur sur ce mélange, il se produit une réaction très-vive. Pour l'étudier, on a introduit 30 grammes de glycol dans un ballon spacieux et on a ajouté peu à peu 50 grammes de chlorure de zinc récemment fondu et pulvérisé. Le ballon, surmonté d'un tube recourbé à angle aigu, a été plongé dans un bain d'huile et chauffé graduellement jusqu'à 250 degrés. Le contenu s'est boursouflé beaucoup et d'abondantes vapeurs se sont dégagées. On les a condensées dans un récipient entouré d'un mélange réfrigérant. Aucun gaz ne s'est dégagé. L'opération terminée, on a trouvé dans le ballon un résidu noirci, et dans le récipient deux liquides, une couche oléagineuse au-dessus d'un liquide aqueux. On les a séparés à l'aide d'un entonnoir. Le liquide aqueux renfermait deux produits en dissolution : de l'aldéhyde et un liquide volatil vers 70 ou 80 degrés. On l'a distillé en ayant soin de condenser les vapeurs dans un petit ballon entouré d'un mélange réfrigérant. On a arrêté la distillation lorsque le thermomètre a atteint 95 degrés. Le liquide distillé a été soumis à une seconde rectification. Il a commencé à bouillir à 22 degrés, et on n'a recueilli que ce qui a passé avant 40 degrés. Ce produit était un liquide incolore très-mobile, exhalant l'odeur caractéristique de l'aldéhyde. On l'a étendu de 3 fois son volume d'éther anhydre et on a dirigé dans le mélange un courant de gaz ammoniac. D'abondants cristaux d'aldéhyde-ammoniaque se sont formés. On en a dissous une petite quantité dans l'cau, et on a ajouté à la solution quelques gouttes de nitrate d'argent. En chauffant doucement on a obtenu un miroir d'argent métallique.

Le liquide volatil au-dessus de 40 degrés qui était resté dans le ballon après la distillation de l'aldéhyde, a été traité par quelques fragments de chlorure de calcium sec, qui s'y est dissous; en même temps une couche éthérée insoluble s'est formée à la surface de la solution aqueuse. On a séparé ce liquide à l'aide d'un petit entonnoir, et, après l'avoir déshydraté sur un petit fragment de chlorure de calcium, on l'a rectifié.

Il a passé d'abord un peu d'aldéhyde, mais le thermomètre s'est élevé rapidement à 70 degrés. Il n'est pas resté stationnaire à cette température, mais il a continué à monter jusqu'au delà de 100 degrés. On a recueilli un produit passant vers 80 degrés et un autre passant de 90 à 100 degrés. Le premier était doué d'une odeur très-pénétrante et d'une saveur remarquablement âcre et piquante. Il était miscible à l'eau en toutes proportions, et la solution réduisait instantanément le nitrate d'argent ammoniacal.

0gr, 1525 de ce liquide ont donné 0, 131 d'eau et 0,306 d'acide carbonique.

## En centièmes:

|           | Expérience. | Théorie |
|-----------|-------------|---------|
| Carbone   | 54,7        | 5.1,5   |
| Hydrogène | 9,5         | 9,0     |
| Oxygène   | , <b>"</b>  | 36,5    |
|           |             | 100,0   |

D'après cette analyse, ce liquide serait isomérique avec l'aldéhyde. Le produit qui a passé entre 90 et 100 degrés renfermait

Il est probablement identique au précédent dont il possède l'odeur, la saveur et la solubilité dans l'eau. Seulement il est mélangé d'une petite quantité des produits riches en carbone dont on trouve l'analyse à la page suivante. C'est ce mélange qui élève le point d'ébullition du liquide dont il s'agit. Quoi qu'il en soit, j'ai obtenu une quantité trop peu considérable du liquide volatil et âcre dont je viens de

donner l'analyse, pour pouvoir me prononcer sur sa nature. Il n'est pas impossible que ce soit l'homologue de l'alcool acrylique  $G^3H^6\Theta$ .

Le liquide oléagineux dont il a été question plus haut et qui avait été séparé des produits aqueux formés en même temps que lui, n'était pas un produit homogène. Il a été distillé, mais son point d'ébullition s'est élevé presque uniformément de 100 à 250 degrés, et à cette température tout n'avait pas passé. Voulant me rendre compte d'une manière générale de la composition de ce liquide, j'ai soumis à l'analyse les portions qui avaient passé vers 200 degrés.

087,2615 ont donné 0,251 d'eau et 0,810 d'acide carbonique.

## En centièmes:

Carbone.... 84,4

Hydrogène ... 10,6

Oxygène.... 5,0

On voit que ce produit est très-riche en carbone et qu'il ne contient presque pas d'oxygène. C'est peut-être un mélange d'hydrogènes carbonés avec quelque produit oxygéné. Dans tous les cas le carbone y prédomine par rapport à l'hydrogène, ce dont il est facile de s'assurer en divisant les nombres ci-dessus par les équivalents respectifs. Il doit en être ainsi. En esset, on peut regarder ce produit oléagineux comme résultant d'une déshydratation plus complète que celle qui donne naissance à l'aldéhyde. Le glycol contient 2 équivalents d'oxygène (1), qui en définitive peuvent être enlevés à l'état d'eau. En perdant 2 équivalents d'eau, il se transformerait en un hydrogène carboné G2H2 qui n'existe probablement pas à l'état de liberté, et qui à l'état naissant se transforme par une véritable complication moléculaire en carbures d'hydrogène où le carbone prédomine. En ce qui concerne la formation de produits oxygénés, on peut s'en rendre compte en admettant que plusieurs équi-

 $<sup>(1) \ \</sup>bigcirc = 16.$ 

valents de glycol subissent une déshydratation plus complète que celle qui donne naissance à l'aldéhyde, moins complète que celle qui donne naissance à des hydrogènes carbonés. Ainsi, on peut avoir:

$$n G^2 H^6 O^2 = G^{2n} H^{2(n+1)} O + (2n-1) H^2 O$$

ou d'autres réactions analogues à celle-ci.

Dans tous les cas, le chlorure de zinc agit en sollicitant la formation de l'eau. En enlevant au glycol 2 équivalents d'eau, il le convertit en aldéhyde :

$$\underbrace{G^2H^6\Theta^2}_{Glycol.} = \underbrace{G^2H^4\Theta}_{Ald\acute{e}hyde.} + H^2\Theta.$$

Je dois ajouter que le chlorure d'antimoine SbCl³ se dissout en abondance dans le glycol. Lorsqu'on soumet le mélange à la distillation, il passe des vapeurs d'acide chlorhydrique et un liquide acide auquel vient se mêler du chlorure d'antimoine; le résidu noircit considérablement. Dans cette réaction, beaucoup moins nette que celle que détermine le chlorure de zinc, je n'ai pas observé la formation de l'aldéhyde.

#### ÉTHERS DU GLYCOL.

Oxyde d'éthylène. — Le glycol monochlorhydrique est instantanément décomposé par une solution aqueuse de potasse avec formation de chlorure de potassium et dégagement d'un gaz et plutôt d'une vapeur inflammable et brûlant à la manière du gaz oléfiant lui-même. Ce corps est l'oxyde d'éthylène. Sa formation dans la réaction de la potasse sur le glycol monochlorhydrique s'explique aisément. En perdant les éléments de l'acide chlorhydrique, cette sombinaison chlorée se transforme en oxyde d'éthylène:

$$G^{2}H^{5}Cl\Theta = G^{2}H^{4}\Theta + HCl.$$

Ce produit se dégage instantanément et en abondance,

lorsqu'on ajoute, par petites portions, une solution de potasse à du glycol monochlorhydrique. On le condense dans un récipient entouré d'un mélange refrigérant et renfermant quelques fragments de chlorure de calcium sur lesquels on rectifie le produit obtenu.

La composition de l'oxyde d'éthylène est donnée par les analyses suivantes :

- I. 087,3665 de matière ont donné 0,307 d'eau et 0,731 d'acide carbonique.
- II. 087,307 de matière ont donné 0,249 d'eau et 0,616 d'acide carbonique.

### En centièmes:

|           | Expér    | iences.  | •              |          |
|-----------|----------|----------|----------------|----------|
|           | I.       | II.      |                | Théorie. |
| Carbone   | 54,39    | 54,71    | <b>€</b> ³     | 54,54    |
| Hydrogène | 9,29     | 9,00     | H*             | 9,09     |
| Oxygène   | <b>»</b> | <b>»</b> | $\Theta \dots$ | 36,37    |
|           |          | •        | •              | 100,00   |

Ces nombres conduisent à la formule

# G2 H4 O

qui a été vérisiée par la détermination de la densité de vapeur de la substance. Voici les données de cette expérience, qui a été faite d'après la méthode de Gay-Lussac :

| Poids de la substance        | υ <sup>gr</sup> , 165, |
|------------------------------|------------------------|
| Baromètre                    | o <sup>m</sup> ,746,   |
| Différ. du niveau du mercure | o <sup>m</sup> , 135,  |
| Température du bain          | 73°,                   |
| Volume à 73 degrés           | 141°°,5.               |

On en déduit pour la densité de vapeur cherchée ke nombre 1,422. La théorie indique le nombre 1,52.

On voit que l'oxyde d'éthylène est isomérique avec l'aldéhyde. Il s'en distingue par quelques-unes de ses propriétés; il s'en rapproche par d'autres (1). Sous la pression de 0<sup>m</sup>,7465, il bout à +13°,5; l'aldéhyde bout à 21 degrés. Comme l'aldéhyde, l'oxyde d'éthylène se dissout en toutes proportions dans l'eau et réduit le nitrate d'argent. Mélangé avec l'éther ammoniacal, il ne forme pas ces cristaux bien connus qui caractérisent l'aldéhyde. Le perchlorure de phosphore l'attaque avec une grande violence et le convertit en chlorure d'éthylène en même temps qu'il se forme du chloroxyde:

$$PCl^5 + C^2H^4O = POCl^3 + C^2H^4Cl^2$$
.

Le chlorure G<sup>2</sup>H<sup>4</sup>Cl<sup>2</sup>, obtenu dans cette réaction, possède le point d'ébullition 84 degrés, et la composition de la liqueur des Hollandais.

J'attache quelque poids à cette expérience : elle prouve, selon moi, que l'oxyde d'éthylène peut régénérer les combinaisons du glycol et au besoin le glycol lui-même. Cet oxyde représente le vrai éther ou, si l'on veut, l'anhydride du glycol.

Action de l'iodure d'éthyle sur le glycol sodé; éthyl-glycol. — On a dissous dans 12 grammes de glycol 4gr,5 de sodium et à la masse blanche obtenue renfermant du glycol monosodé G2H5NaO2, on a ajouté 27 grammes d'iodure d'éthyle, et on a chaussé au bain-marie dans un ballon surmonté d'un tube à boule qui permettait aux vapeurs dégagées de se condenser, et au produit condensé de refluer dans le ballon. — Au bout de quelques heures, la réaction était terminée. On a plongé le ballon dans un bain

<sup>(1)</sup> Lorsqu'on dirige la vapeur de l'oxyde d'éthylène dans une solution refroidie de bisulfite de soude, celle ci se prend en une masse de cristaux. Mais ces cristaux ne constituent pas une combinaison d'oxyde d'éthylène et de bisulfite, ainsi que je l'avais annoncé. (Comptes rendus, tome XLVIII, page 102.) Au reste, je décrirai dans un Mémoire spécial les propriétés remarquables de l'oxyde d'éthylène et de ses homologues.

d'huile qu'on a chaussé graduellement jusqu'à 250 degrés. On a recueilli, dans un récipient bien resroidi, 10 grammes d'un liquide limpide et éthéré; dans le ballon il est resté un résidu pesant 29 grammes et sormé par de l'iodure de sodium (la quantité calculée est 26<sup>gr</sup>,9). Le liquide éthéré a été soumis à la distillation; l'ébullition a commencé à 110 degrés; le thermomètre est monté rapidement à 120 degrés, et la plus grande partie du liquide a passé entre 125 et 135 degrés. — Redistillé, ce dernier produit a passé en entier vers 127 degrés. C'était un liquide éthéré, doué d'une odeur très-agréable, et dont voici l'analyse:

os, 359 de matière ont donné 0,375 d'eau et 0,755 d'acide carbonique.

Dans une autre opération, où l'on a employé 6 grammes de glycol et 2<sup>gr</sup>, 2 de sodium, on a séparé par la distillation fractionnée un liquide bouillant vers 135 degrés. En voici l'analyse :

0<sup>gr</sup>,2995 de matière ont donné 0,310 d'eau et 0,603 d'acide carbonique.

# Ces nombres donnent en centièmes :

|           | Expériences. |       |           |         |  |
|-----------|--------------|-------|-----------|---------|--|
|           | T II         |       | Théorie.  |         |  |
|           | 1270         | 135°  | G+ H10 O2 | G6H1+O2 |  |
| Carbone   | 57,35        | 54,90 | 53,33     | 61,01   |  |
| Hydrogène | 11,59        | 11,18 | 11,11     | 11,86   |  |

On voit par ces nombres que le liquide analysé était un mélange d'éthylglycol G'H¹¹O² et de diéthylglycol G'H¹¹O². L'éthylglycol prédomine de beaucoup dans celui dont le point d'ébullition était situé vers 135 degrés. Ce produit s'est évidemment formé par la substitution d'un équivalent d'éthyle à l'équivalent de sodium du glycol,

selon l'équation:

$$G^{2}H^{5}NaG^{3}+G^{2}H^{5}I=G^{2}H^{5}(G^{2}H^{5})G^{2}.$$

Il est mêlé de diéthylglycol par la raison que, dans l'action du sodium sur le glycol, il se forme toujours une certaine quantité de glycol disodé G2H4Na2O2, indépendamment du glycol monosodé. Pour l'obtenir à l'état de pureté, il faudrait opérer sur de grandes quantités et séparer les deux éthylglycols par la distillation fractionnée. Je ferai remarquer d'ailleurs que le point d'ébullition du glycol monoéthylé doit être situé au-dessus de celui du diéthylglycol, c'est-à-dire qu'il doit être intermédiaire entre les points d'ébullition du glycol (197 degrés) et du diéthylglycol (123 degrés).

Quoi qu'il en soit, pour s'assurer que le liquide bouillant à 127 degrés était vraiment un mélange d'éthylglycol et de diéthylglycol, on en a pris la densité de vapeur. Voici les données de l'expérience :

Excès de poids du ballon. 08<sup>r</sup>, 247,
Température du bain... 198°,
Températ. de la balance.. 18°,
Baromètre..... 0<sup>m</sup>, 7669,
Capacité..... 175<sup>cc</sup>,
Air restant..... 1<sup>cc</sup>.

On en déduit, pour la densité de vapeur cherchée, le nombre 3,418, intermédiaire entre 3,116, densité théorique de l'éthylglycol, et 4,085, densité théorique du diéthylglycol.

Diéthylglycol. — A 7<sup>gr</sup>,5 du liquide éthéré renfermant l'éthylglycol, on a ajouté, par petits fragments, 2 grammes de potassium. Ce métal a vivement attaqué l'éthylglycol en dégageant de l'hydrogène: on a obtenu une masse solide, blanche, renfermant G<sup>2</sup>H<sup>4</sup> (G<sup>2</sup>H<sup>5</sup>)KO<sup>2</sup>, à laquelle on a ajouté 8 grammes d'iodure d'éthyle. La réaction a été immédiate, et il s'est formé du diéthylglycol et de l'iodure de potas-

sium selon l'équation :

$$G^{2}H^{4}(G^{2}H^{5})KO^{2} + G^{2}H^{5}I = G^{2}H^{4}(G^{2}H^{5})^{2}O^{2} + KI.$$

Par la distillation, on a obtenu 9 grammes d'un liquide éthéré qui a été traité de nouveau par un globule de potassium et par quelques gouttes d'éther iodhydrique. En dernier lieu, il a été rectifié sur un excès de potassium.

On a obtenu ainsi un liquide incolore, très-mobile, doué d'une odeur éthérée fort agréable. C'est le diéthylglycol dont la composition a été établie par les analyses suivantes:

I. 087,272 de matière ont donné 0,295 d'eau et 0,609 d'acide carbonique.

II. 0<sup>gr</sup>,275 d'un produit provenant d'une autre opération ont donné 0,305 d'eau et 0,617 d'acide carbonique.

## En centièmes:

|                            | Expéri               | ences.                |                 |                                   |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Carbone Hydrogène. Oxygène | I.<br>61,06<br>12,03 | II.<br>61,18<br>12,31 | H <sup>14</sup> | Théorie. 61,01 11,86 27,13 100,00 |
|                            |                      |                       |                 |                                   |

Le diéthylglycol bout à 123°,5 à 0<sup>m</sup>,7588. Ce point d'ébullition le distingue de son isomère, l'acétal, qui bout à 104 degrés. Sa densité à 0° est de 0,7993; sa densité de vapeur a été trouvée de 4,095. Voici les données de l'expérience:

Excès de poids du ballon... ogr,538,
Température du bain.... 212°,
Température de la balance... 16°,5,
Baromètre.... o<sup>m</sup>,761,
Capacité..... 312°c,
Air restant.... 4°c.

La densité théorique est de 4,085 pour une condensation en 2 volumes.

#### ÉTHERS COMPOSÉS DU GLYCOL.

Glycol diacétique. — La préparation de ce produit a été décrite en détail page 406. On le purifie par la distillation fractionnée en ne recueillant que ce qui passe au-dessus de 180 degrés.

A l'état de pureté, le glycol diacétique est un liquide incolore, neutre, doué d'une légère odeur acétique, surtout lorsqu'il est chaud. Sa densité à o degré est de 1,128. Il bout de 186 à 187 degrés.

Il se dissout en toutes proportions dans l'alcool et dans l'éther. Versé dans une petite quantité d'eau, il forme au fond de ce liquide une couche oléagineuse. Il se dissout dans 7 fois son volume d'eau à 22 degrés. Le chlorure de calcium le sépare de cette dissolution.

Sa composition est exprimée par la formule

$$e_{i}H_{i}\circ \Theta_{i} = \left\{ \begin{array}{c} (e_{i}H_{i}\circ \Theta)_{i} \\ e_{i}H_{i} \end{array} \right\} \Theta_{i},$$

qui se déduit des analyses suivantes:

1. 0<sup>57</sup>,377 de matière ont donné 0,248 d'eau et 0,6715 d'acide carbonique.

II. 057,5215 de matière ont donné 0,341 d'eau et 0,928 d'a-cide carbonique.

III. 0<sup>57</sup>,395 de matière ont donné 0,262 d'eau et 0,705 d'acide carbonique.

# En centièmes:

|           |             | Expérienc   | es.           |                    |          |
|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Carbone   | 1.<br>48,58 | 11<br>48,52 | III.<br>48,67 | <b>G</b> •         | Théorie. |
| Hydrogène | 7,30        | 7,25        | 7,36          | H <sup>10</sup>    | 6,84     |
| Oxygène   | <b>3</b>    | •           | <b>»</b>      | $\Theta_{\bullet}$ | 43,85    |
|           | •           |             |               |                    | 100,00   |

1gr, 298 du produit analysé ont été introduits dans un tube Ann. de Chim. et de Phys., 3e série, T. LV. (Avril 1859.) 28 avec un excès d'hydrate de baryte; le tube, fermé à la lampe, a été chauffé au bain-marie pendant douze heures, puis à 120 degrés pendant vingt-quatre heures; au bout de ce temps, on a laissé refroidir, on a saturé le liquide barytique par l'acide carbonique, on a porté à l'ébullition, et, après avoir filtré, on a précipité par l'acide sulfurique. On a recueilli ainsi 15°, 250 de sulfate de baryte. Cette quantité correspond à 1,8 équivalent d'acide acétique pour 1 équivalent de la combinaison analysée. Le chiffre 1,8 est assez rapproché de 2 pour qu'on puisse admettre que cette combinaison était formée par du glycol diacétique auquel était mêlée une pe-

tite quantité de glycol monoacétique  $\left\{ \begin{array}{c} G^{2}H^{4} \\ G^{2}H^{3}G \end{array} \right\} G^{2}$ . Les

nombres obtenus pour la densité de vapeur semblent indiquer encore que le glycol diacétique analysé n'était pas exempt de glycol monoacétique. Voici ces nombres :

Excès de poids du ballon.... 087,337,
Température du bain..... 261°,
Température de la balance... 22°,
Baromètre...... 759<sup>mr</sup>,5,
Capacité du ballon..... 173°c,
Air restant..... 0°c,3.

On en tire pour la densité de vapeur cherchée le nombre 4,744. La densité de vapeur théorique du glycol diacétique est de 5,051. La densité de vapeur théorique du glycol monoacétique est de 3,601.

Glycol dibutyrique. — On a chaussé pendant plusieurs jours au bain-marie une pâte sormée par 90 grammes de butyrate d'argent, 48 grammes de bromure d'éthylène, et une quantité sussisante d'acide butyrique. On a épuisé par l'éther le produit de la réaction, on a siltré et on a distillé. L'éther a distillé d'abord, puis l'acide butyrique libre; en-sin le point d'ébullition s'est élevé au-dessus de 200 degrés.

Entre 230 et 241 degrés, la plus grande partie du liquide a passé. On en a obtenu une quantité notable, et il semble que la réaction du bromure d'éthylène sur le butyrate d'argent soit plus nette et plus facile que celle du même bromure sur l'acétate. On a soumis à l'analyse le produit qui avait passé de 239 à 241 degrés.

or,318 de matière ont donné 0,263 d'eau et 0,689 d'acide carbonique.

## En centièmes:

|           | Expérience.            |                        | Théorie. |
|-----------|------------------------|------------------------|----------|
| Carbone   | <b>5</b> 9, <b>0</b> 3 | $\mathbf{e}_{10}$      | 59,40    |
| Hydrogène | 9,18                   | $\mathbf{H}^{15}\dots$ | 8,91     |
| Oxygène   | <b>»</b>               | θ•                     | 31,69    |
|           |                        | •                      | 100,00   |

Pour doser la quantité d'acide butyrique que rensermait le produit analysé, on a fait les essais suivants:

o<sup>sr</sup>,535 du produit bouillant vers 240 degrés ont été chaussés au bain-marie dans un tube sermé avec une solution titrée de baryte. L'acide butyrique a neutralisé une quantité de baryte correspondant à o<sup>sr</sup>,246 d'acide sulfurique monohydraté. Cette quantité équivaut à 0,442 d'acide butyrique. Un équivalent du glycol butyrique analysé renserme par conséquent 1,89, soit 2 équivalents d'acide butyrique.

os, 310 du produit bouillant à 230 degrés traités comme le précédent, a neutralisé une quantité de baryte équivalant à os, 150 d'acide sulfurique monohydraté. Cette quantité correspond à 0, 269 d'acide butyrique, ce qui donne pour 1 équivalent de la combinaison analysée 1,99, soit 2 équivalents d'acide butyrique.

Il résulte de ces analyses que la composition du glycol dibutyrique est représenté e par la formule

$$\mathbf{G}_{10}\,\mathbf{H}_{18}\,\mathbf{\Theta}_{\bullet} = \left\{ \begin{matrix} (\mathbf{G}_{\bullet}\,\mathbf{H}_{1}\,\mathbf{\Theta})_{3} \\ \mathbf{G}_{3}\,\mathbf{H}_{\bullet} \end{matrix} \right\} \mathbf{\Theta}_{5}.$$

C'est un liquide incolore, doué d'une odeur butyrique

assez prononcée et assez tenace lorsque la peau en est imprégnée. Sa densité à o degré est de 1,024. Complétement insoluble dans l'eau, il se dissout en toutes proportions dans l'alcool et dans l'éther. Il bout vers 240 degrés et distille sans altération.

Glycol distéarique. — L'acide stéarique qui a été employé pour la préparation de ce composé était fusible à 70 degrés et renfermait

Carbone..... 
$$75,37$$
  $76,05$  Hydrogène.... 12,81 12,67

Il a été transformé en stéarate d'argent sur lequel on a fait réagir du bromure d'éthylène. Le produit de la réaction a été épuisé par l'éther; la solution éthérée a été traitée par l'hydrate de chaux, filtrée et soumise à l'évaporation spontanée. Elle a laissé déposer de petits mamelons qui ont été comprimés entre des feuilles de papier. On a obtenu ainsi de petites paillettes brillantes, légères, fusibles à 76 degrés, et ressemblant beaucoup à la stéarine.

ogr, 216 de cette matière ont donné 0,247 d'eau et 0,604 d'acide carbonique.

# En centièmes:

|           | Expérience. |                   | Théorie. |
|-----------|-------------|-------------------|----------|
| Carbone   | 76,25       | $\mathbf{c}^{38}$ | 76,76    |
| Hydrogène | 12,69       | $H^{74}$          | 12,46    |
| Oxygène   | <b>)</b>    | θ•                | 10,78    |
|           |             |                   | 100,00   |

Cette analyse conduit à la formule

$$\Theta_{88} H_{4} \Theta_{7} = \left\{ \frac{G_{8} H_{4}}{(G_{18} H_{88} \Theta)_{5}} \right\} \Theta_{5}.$$

Glycol dibenzoïque. — 68 grammes de benzoate d'argent ont été mêlés avec 29 grammes de bromure d'éthylène, et le mélange, introduit dans un ballon à long col, a été chaussé pendant plusieurs jours au bain-marie. Le produit de la réaction a été repris par l'éther, la solution éthérée a été traitée par une petite quantité de chaux éteinte, siltrée et distillée au bain-marie. Le résidu s'est rempli de cristaux par le resroidissement. Ces cristaux ont été séparés de l'eau mère, pressés entre du papier et purisiés par plusieurs cristallisations dans l'éther.

Par l'évaporation spontanée ils se déposent de ce liquide en prismes rhomboïdaux droits, brillants et incolores. Ces cristaux fondent à 67 degrés; le liquide bout à une température supérieure au point d'ébullition du mercure, et distille sans altération. La potasse, même étendue, dédouble cette substance à chaud, en acide benzoïque et en glycol. os<sup>1</sup>,713 ont été ainsi saponifiés par la potasse pure; le liquide alcalin, exactement neutralisé par l'acide nitrique pur, a été précipité par le nitrate d'argent. On a recueilli 1gr,142 de benzoate d'argent. D'après cette expérience, 1 équivalent de la combinaison benzoïque a donné 1,9, soit 2 équivalents d'acide benzoïque, ainsi que l'exige la formule

$$\mathbf{G}_{16}\mathbf{H}_{14}\mathbf{O}_{4} = \left\{ \begin{pmatrix} \mathbf{G}_{4} & \mathbf{H}_{8}\mathbf{O} \end{pmatrix}_{3} \right\} \mathbf{O}_{3}.$$

Cette formule se déduit d'ailleurs de l'analyse suivante :

o<sup>57</sup>,374 de matière ont donné o, 1805 d'eau et 0,976 d'acide carbonique.

# En centièmes:

|           | Expérience. |          | Théorie. |
|-----------|-------------|----------|----------|
| Carbone   | 71,16       | $G^{16}$ | 71,11    |
| Hydrogène | 5,35        | H14      | 5,18     |
| Oxygène   | n           | Θ•       | 23,71    |
|           |             |          | 100,00   |

Glycol oxalique. — 100 grammes d'oxalate d'argent ont

été triturés avec 60 grammes de bromure d'éthylène, et le mélange a été chaussé pendant plusieurs jours au bainmarie. La réaction étant terminée, on a épuisé le résidu par l'éther, on a traité la liqueur éthérée par la chaux, on a filtré et on a distillé l'éther au bain-marie. Il est resté une petite quantité d'un liquide doué d'une saveur sucrée particulière, insoluble dans l'eau, bouillant à une température élevée, mais paraissant se décomposer par la distillation. Traité par l'ammoniaque, ce liquide a donné instantanément un abondant précipité d'oxamide. N'ayant eu aucun moyen de le purisier, je n'ai pas obtenu à l'analyse des résultats corrects. Je ne doute point cependant que le produit obtenu n'ait rensermé le glycol oxalique,

$$\left. \begin{array}{c} C_{3}O_{4} \\ C_{3}H_{4} \end{array} \right\} O_{3}.$$

Je m'arrête dans cette description des combinaisons du glycol. Des recherches qui sont exécutées actuellement dans mon laboratoire vont faire connaître bientôt l'action des acides sur le glycol et l'existence de nombreux composés, éthers mixtes, combinaisons azotées, alcaloïdes, etc., que la théorie permet de prévoir.

# DEUXIÈME PARTIE

#### PROPYLGLYCOL.

Préparation du propylglycol. — On prépare le propylglycol en faisant réagir le bromure de propylène G³H6Br² sur l'acétate d'argent, et en décomposant par un alcali le propylglycol acétique obtenu dans cette réaction. J'ai indiqué d'une manière détaillée la préparation du bromure de propylène (1). Pour 100 parties de bromure on prend 167 d'acétate d'argent sec, on ajoute au mélange une quantité d'acide acétique cristallisable suffisante pour for-

<sup>(1)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome LI, page 86.

mer une bouillie épaisse, et on chausse au bain-marie. Quand la réaction est terminée, on laisse refroidir, on épuise par l'éther, on distille, on recueille séparément ce qui passe entre 140 et 200 degrés. C'est le propylglycol diacétique impur. Pour en retirer le propylglycol lui-même, on le saponisie par une solution concentrée et chaude de baryte caustique, en opérant comme on l'a indiqué plus haut (page 409).

Dans une opération où l'on avait traité 310 grammes de bromure de propylène par 540 grammes d'acétate d'argent, on a obtenu 200 grammes de produit passant entre 140 et 200 degrés, et 45 grammes de propylglycol pur.

Il est important de faire remarquer qu'il ne faut pas évaporer trop loin la solution d'acétate de baryte et de propylglycol avant de la traiter par l'alcool. On perdrait du propylglycol en poussant l'évaporation trop loin. En effet, les vapeurs de cette substance paraissent posséder à 100 degrés une plus grande tension que les vapeurs du glycol. Ce qui le prouve, c'est qu'en soumettant à l'évaporation spontanée le liquide aqueux qui distille entre 100 et 110 degrés avant le propylglycol, on en retire toujours une quantité assez notable de ce corps.

On peut aussi décomposer le glycol diacétique par l'hydrate de potasse sec, comme on l'a indiqué en traitant de la préparation du glycol. Cependant j'emploie de présérence le procédé par la baryte.

Propriétés du propylglycol. — A l'état de pureté, le propylglycol est un liquide incolore, visqueux, inodore, doué d'une saveur sucrée. Sa densité est de 1,051 à 0 degré, et de 1,038 à 23 degrés.

Il bout de 188 à 189 degrés, la boule et la tige du thermomètre étant baignés par la vapeur, et un fil de platine plongeant dans le liquide. Il distille sans altération jusqu'à la dernière goutte. Sa densité de vapeur a été trouvée égale à 2,596. Voici les données de l'expérience: En centièmes:

|           | Expérience. | G'Ag'O'. | G3H2Ag2Q4.  |
|-----------|-------------|----------|-------------|
| Carbone   | 10,18       | 7,89     | 11,32       |
| Hydrogène | 0,58        | 0,00     | <b>0,63</b> |

La composition du sel d'argent analysé se rapproche davantage de la composition du malonate d'argent que de celle de l'oxalate. Ce produit pouvait être un mélange de malonate et d'une petite quantité d'oxalate d'argent. Cependant je m'abstiendrai de formuler une conclusion définitive à cet égard, les expériences n'ayant pas pu être répétées avec des quantités suffisantes de matière.

Lorqu'on fait chauffer légèrement du propylglycol avec de l'acide nitrique d'une densité de 1,148, la réaction est à peine moins énergique qu'avec l'acide plus concentré. Elle s'accomplit plus lentement et plus régulièrement lorsqu'on dispose l'acide et le propylglycol étendu d'eau par couches dans une éprouvette étroite, comme je l'ai indiqué en traitant de l'oxydation du glycol. — Mais encore, dans ce cas, il se dégage de l'acide carbonique, et le produit principal de la réaction est de l'acide glycolique. L'opération ayant été faite sur une quinzaine de grammes de propylglycol, on a évaporé dans une étuve le liquide acide obtenu. Il est resté un sirop épais que l'on a délayé dans l'eau et exactement saturé par la craie. La solution a été évaporée, puis précipitée par l'alcool. Il s'est formé un dépôt épais et abondant d'un sel de chaux qui a été dissous dans l'eau chaude, d'où il s'est déposé par le refroidissement des mamelons incolores offrant l'apparence du lactate de chaux. Ce sel était du glycolate de chaux, comme le montrent les analyses suivantes faites sur le sel séché à 120 degrés:

- I. 087,3165 de matière ont donné 0,0985 d'eau et 0,296 d'acide carbonique.
- II. 087,322 de matière ont donné 0,094 d'eau et 0,298 d'a-cide carbonique.
  - III. 081, 254 de matière ont donné 0, 179 de sulfate de chaux.

## En centièmes:

|           | Expe     | riences. |                                |          |
|-----------|----------|----------|--------------------------------|----------|
|           | I.       | II.      |                                | Théorie. |
| Carbone   | 25,50    | 25,23    | $\mathbf{G}_{2}$               | 25,26    |
| Hydrogène | 3,45     | 3,24     | $\mathbf{H}^{\mathbf{s}}\dots$ | 3,15     |
| Calcinm   | 20,72    | <b>»</b> | Ca                             | 21,05    |
| Oxygène   | <b>»</b> | <b>»</b> | $\Theta_8$                     | 50,54    |
|           |          |          | •                              | 100,00   |

Ce glycolate de chaux ne diffère en rien de celui qui a été obtenu avec le glycol lui-même.

L'eau mère alcoolique, d'où le glycolate de chaux s'était déposé, a été évaporée à siccité et reprise par l'alcool absolu auquel on a ajouté une petite quantité d'hydrate de chaux. La solution alcoolique filtrée et évaporée dans le vide a laissé une matière visqueuse soluble dans l'eau. Je n'ai pas pu faire l'analyse de cette matière qui m'a semblé s'acidifier à l'air et qui constitue peut-être l'aldéhyde de l'acide glycolique.

Oxydation lente du propylgbycol. — On dispose au fond d'un matras à fond plat un mélange de noir et d'éponge de platine. On chasse tout l'air du matras en y faisant arriver un courant de gaz carbonique. On verse ensuite rapidement, à l'aide d'un tube à entonnoir et pendant que le gaz passe encore, une solution de propylglycol dans 5 à 6 fois son volume d'eau, de manière à humecter uniformément le platine. On bouche ensuite le ballon à l'aide d'un bouchon dans lequel on engage un tube droit ouvert, et on l'abandonne à lui-même pendant huit à dix jours. L'air y pénétrant peu à peu par diffusion, l'oxydation du propylglycol s'accomplit lentement. On reconnaît les progrès de l'oxydation à l'acidité de plus en plus prononcée que prend le liquide imprégnant le platine. Quand on la juge terminée, on ajoute de l'eau chaude, on filtre, on lave le platine qui reste sur le siltre et on neutralise par la chaux les eaux acides filtrées. La solution du sel calcaire est évaporée presque à siccité et le résidu est repris par l'alcool absolu. Il se forme un précipité de glycolate de chaux, tandis que du lactate reste en dissolution. La solution alcoolique est précipitée par un léger excès d'acide oxalique, puis filtrée; la liqueur acide, débarrassée de l'alcool par l'évaporation, est reprise par l'eau et neutralisée à chaud par l'hydrocarbonate de zinc. Par une concentration ménagée et par le refroidissement, elle donne des cristaux de lactate de zinc, dont voici l'analyse:

- I. 0<sup>57</sup>,617 de ce sel se sont effleuris peu à peu à l'air en perdant 0,106 d'eau. Cette perte correspond à 17 pour 100 d'eau.
- II. o<sup>57</sup>,511 du sel effleuri ont perdu, par la dessiccation à 100 degrés, 0,096 d'eau. Cette perte correspond à 18,7 pour 100 d'eau.
- III. 087,408 du sel sec ont donné o, 153 d'eau et o,438 d'acide carbonique.
- IV. 057,202 d'un sel provenant d'une autre préparation, et séché à 100 degrés comme le précédent, ont donné 0,078 d'eau et 0,216 d'acide carbonique.

#### En centièmes :

| Zii centienes |          | iences.  |                           | •        |
|---------------|----------|----------|---------------------------|----------|
|               | III.     | IV.      |                           | Théorie. |
| Carbone       | 29,27    | 29,16    | $\mathbf{e}_{s}$          | 29,50    |
| Hydrogène     | 4,16     | 4,28     | $H^s$                     | 4,09     |
| Zinc          | <b>»</b> | <b>»</b> | $\mathbf{Z}_{\mathbf{n}}$ | 27,04    |
| Oxygène       | <b>»</b> | <b>»</b> | $\Theta_8$                | 39,37    |
|               |          |          |                           | 100,00   |

Le sel analysé était donc du lactate de zinc pur. Par son exposition à l'air, il s'était effleuri, circonstance que ne présente pas le lactate de zinc ordinaire qui renferme, comme on sait,  $G^3H^5ZnO^3+3$  Aq. Cette formule demande 18,12 pour 100 d'eau de cristallisation. C'est précisément cette quantité d'eau qu'a perdue le sel effleuri à l'air lorsqu'on l'a chaussé à 100 degrés. Je dois ajouter qu'un autre échantillon de ce sel, provenant d'une autre cristallisation,

ne s'est pas effleuri et n'a rien perdu par son exposition à l'air. Chaussé à 100 degrés, il a abandonné 18,1 pour 100 d'eau de cristallisation. Quoi qu'il en soit, 1 partie de ce sel a exigé pour se dissoudre 52 parties d'eau à 4 degrés. Il s'est dissous en petite quantité dans l'alcool bouillant, qui en a laissé déposer une partie par le refroidissement. On le voit, par l'ensemble de ses propriétés il se rapproche plutôt du lactate de zinc ordinaire que du sarcolactate. Cependant je ne puis pas me prononcer à cet égard d'une manière désinitive, n'ayant eu à ma disposition que quelques grammes de ce lactate. L'opération qui le fournit est, en effet, des plus délicates. Je l'ai répétée à six reprises, je n'ai réussique deux fois. Il arrive ordinairement que l'oxydation du propylglycol, sous l'influence du noir de platine, marche trop vite et va trop loin, et qu'à la place de l'acide lactique, il se forme de l'acide glycolique ou même de l'acide carbonique. Je pense qu'une bonne condition pour réussir, c'est d'opérer à une basse température. C'est au mois de janvier que j'ai obtenu les quelques grammes de lactate de zinc avec lesquelles j'ai exécuté presque toutes les analyses qui ont été indiquées ci-dessus (1). Quoi qu'il en soit, les expériences que je viens de décrire ne laissent aucun doute sur le fait de la formation de l'acide lactique par l'oxydation lente du propylglycol; cet acide prend naissance en vertu de la réaction suivante:

$$\underbrace{G^3 H^8 \Theta^2 + \Theta^2}_{\text{Propylglycol.}} = \underbrace{G^3 H^6 \Theta^3 + H^2 \Theta}_{\text{Acide lactique.}}$$

Lorsque l'oxydation lente du propylglycol s'accomplit d'une manière trop énergique, le produit principal de la réaction est de l'acide glycolique. Le glycolate de chaux

<sup>(1)</sup> Une particularité que je dois saire remarquer, c'est qu'il s'est dissous une certaine quantité de platine et que la liqueur a pris une teinte brune toutes les sois qu'il s'est sormé du lactate.

insoluble dans l'alcool se sépare avec la plus grande facilité du lactate. Je l'ai toujours obtenu coloré dans la réaction dont il s'agit, et il m'a semblé qu'il cristallisait plus difficilement que celui que l'on obtient en traitant le glycol ou le propylglycol par l'acide nitrique. Il est sans doute mélangé d'une petite quantité d'une matière étrangère.

ogr, 2665 de ce glycolate purisié par deux précipitations par l'alcool ont donné 0,185 de sulfate de chaux. Le sel analysé renfermait par conséquent 20,4 pour 100 de calcium. La formule

## G' H' Ca O'

exige 21,0 pour 100 de calcium.

Oxydation du propylglycol par l'hypermanganate de potasse. — A 10 grammes de propylglycol dissous dans 3 fois son volume d'eau, on a ajouté par petites portions une solution saturée et froide d'hypermanganate de potasse. Il s'est formé un précipité d'hydrate manganique et la liqueur s'est considérablement échauffée. On a refroidi le ballon en le plongeant dans l'eau froide et on a ajouté de l'hypermanganate tant qu'il s'est décoloré facilement. La liqueur filtrée était tout à fait incolore et assez fortement alcaline. On l'a évaporée presque à siccité au bain-marie, et on l'a reprise par l'alcool. Du carbonate de potasse est resté à l'état insoluble, et un autre sel s'est dissous dans l'alcool. Dans la pensée que ce sel était du lactate, on a voulu le convertir en sel de chaux. Pour cela, on a précipité exactement la liqueur alcoolique par l'acide sulfurique étendu, on a filtré, on a ajouté à la liqueur un excès d'hydrate de chaux délayé dans un peu d'eau, et on a filtré de nouvean. La solution, évaporée convenablement, a donné une masse cristalline confuse, tout à fait dissérente, par son aspect, du lactate de chaux. Ce sel, très-soluble dans l'eau et soluble dans l'alcool faible, était précipité par l'alcool absolu de sa dissolution aqueuse concentrée, sous la forme d'une gelée

épaisse. C'était de l'acétate de chaux, comme le montrent les analyses suivantes:

I. 057,202 du sel desséché à 120 degrés ont donné 0,169 de sulfate de chaux.

II. 057,2195 du sel précipité par l'alcool absolu et séché à 100 degrés ont donné 0,123 d'eau et 0,3345 d'acide carbonique.

## En centièmes:

|           | Expérience. |                | Théorie. |
|-----------|-------------|----------------|----------|
| Carbone   | 29,77       | $\mathbf{c}^2$ | 30,38    |
| Hydrogène | 4,60        | $H^3 \dots$    | 3,79     |
| Calcium   | 24,60       | <b>Ca</b>      | 25,31    |
| Oxygène   | ))          | $\Theta^2$     | 2        |
|           |             |                | 100,00   |

Le sel séché à 100 degrés retenait probablement une petite quantité d'eau; de là l'excès d'hydrogène et la légère perte de carbone; une portion de ce sel a été dissoute dans l'eau et décomposée par l'acide sulfurique. Le liquide ayant été distillé, on a recueilli de l'acide acétique. Cet acide est donc un des produits de l'oxydation du propylglycol sous l'influence de l'hypermanganate de potasse. Dans toutes ces oxydations, il est remarquable de voir avec quelle facilité deux atomes de carbone se détachent de la molécule de propylglycol, qui, en s'oxydant, montre une grande tendance à se transformer en des acides renfermant quatre molécules de carbone seulement, tels que les acides oxalique, glycolique, acétique. L'action de la potasse sur le propylglycol va nous donner un nouvel exemple de ce dédoublement moléculaire.

Action de la potasse et de la soude sur le propylglycol.

— 4 grammes de propylglycol ont été traités par 3 grammes d'hydrate de potasse; une portion de l'alcali s'est dissoute avec dégagement de chaleur. Le mélange ayant été chaussé au bain d'huile vers 250 degrés, une vive réaction

s'est manifestée. On a recueilli 1620 centimètres cubes d'hydrogène à 14 degrés et à 0<sup>m</sup>,765. Le gaz était pur. Dans une autre opération, 7 grammes de propylglycol ont été chaussés avec 3,5 d'hydrate de soude. On a recueilli 2340 centimètres cubes d'hydrogène à la température de 16 degrés et sous la pression de 0<sup>m</sup>,773.

Dans les deux opérations, il est resté dans le ballon une masse saline à peine colorée. On l'a traitée par l'alcool absolu qui a dissous: 1º l'excès de potasse ou de soude; 2º une petite quantité d'un sel alcalin qui a été transformé en sel de chaux; 3° une substance résineuse. La solution alcoolique a été décomposée aussi exactement que possible par l'acide sulfurique étendu, débarrassée par la filtration du sulfate insoluble dans l'alcool et neutralisée par l'hydrate de chaux. Après une nouvelle filtration, la liqueur a été évaporée avec précaution et reprise par l'eau; il s'est précipité une substance d'apparence résineuse, et une petite quantité d'un sel de chaux est restée en dissolution. Après une nouvelle évaporation le résidu a été repris par l'alcool absolu et la solution alcoolique a été précipitée par l'éther. Il s'est formé un précipité blanc d'un sel de chaux qui a été desséché à 120 degrés.

os, 104 de ce sel ont donné 0,064 de sulfate de chaux. Il renfermait donc 18,0 pour 100 de calcium. Le lactate de chaux en renferme 19,2 pour 100.

Bien que le sel analysé renfermât une quantité de calcium qui se rapproche sensiblement de celle que contient le lactate de chaux, et qu'il soit d'ailleurs soluble dans l'alcool absolu, comme ce sel, je ne puis pas affirmer qu'il y ait identité entre les deux substances. Le sel en question a refusé de cristalliser. Au reste, le fait est peu important, il ne s'agit ici que d'un produit secondaire de la réaction. Le produit principal est de l'acide oxalique qui se trouve en combinaison avec l'alcali, dans le résidu insoluble dans l'alcool ab-

solu. Une portion de ce résidu a été redissoute dans l'eau, exactement neutralisée par l'acide nitrique, et la solution a été précipitée par le nitrate d'argent. On a obtenu de l'oxalate d'argent facile à reconnaître à la décomposition instantanée et violente qu'il éprouve lorsqu'on le chauffe. Pour plus de sûreté, une certaine quantité de ce sel a été soumise à l'analyse.

os, 622 de matière ont donné 0,018 d'eau et 0,195 d'acide carbonique.

## En centièmes:

|           | Expérience. |                 | Théorie. |
|-----------|-------------|-----------------|----------|
| Carbone   | 8,54        | $G^2$           | 7,76     |
| Hydrogène | 0,32        | • • • • •       | 0,00     |
| Argent    | . ))        | Ag <sup>2</sup> | 71,05    |
| Oxygène   | ))          | $\Theta^{*}$    | 21,19    |
|           |             |                 | 100,00   |

Il résulte de ce qui précède que le propylglycol s'oxyde et se dédouble au contact de la potasse et à une haute température. Au lieu de former l'acide G³H¹O¹, il ne donne en réalité que l'acide oxalique; l'excès de carbone que renferme le propylglycol se retrouve sans doute dans la matière résineuse que nous avons mentionnée.

Action du perchlorure de phosphore sur le propylglycol. — A 6 grammes de propylglycol on a ajouté, par petites portions, 17 grammes de perchlorure de phosphore, en
ayant soin de placer dans un mélange réfrigérant le vase
renfermant le propylglycol. Une réaction très-violente s'est
manifestée à chaque addition de perchlorure; des torrents
de gaz chlorhydrique se sont dégagés, et on a obtenu finalement un liquide jaune qui a été distillé. A 140 degrés le
résidu s'est noirci et boursouflé. Le liquide qui avait passé
à la distillation et qui renfermait une grande quantité de
chloroxyde de phosphore a été décomposé par l'eau froide.

Il est resté une petite quantité d'un liquide éthéré qui a été séché sur le chlorure de calcium et distillé. L'ébullition a commencé à 80 degrés, mais la plus grande partie a passé entre 90 et 100 degrés. Ce liquide était du chlorure de propylène, comme le prouve l'analyse suivante:

or, 135 du produit qui avait distillé entre 90 et 100 degrés ont donné 0,070 d'eau et 0,159 d'acide carbonique.

En centièmes:

|           | Expérience.   |                                 | Théorie. |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------|
| Carbone   | 32,11         | $\mathbf{e}_{\mathbf{a}}.\dots$ | 31,85    |
| Hydrogène | 5, <b>7</b> 5 | $\mathbf{H}^{6}$                | 5,31     |
| Chlore    | »             | $Cl^2$                          | 62,84    |
|           |               |                                 | 100,00   |

L'action du perchlorure de phosphore sur le propylglycol est exprimée par l'équation suivante :

Action du chlorure de zinc sur le propylglycol.— L'action du chlorure de zinc sur le propylglycol est analogue à celle que ce réactif exerce sur le glycol lui-même. L'opération a été faite sur 20 grammes de propylglycol et conduite comme on l'a indiqué page 424. On a trouvé dans le récipient un liquide formé de deux couches: une couche inférieure aqueuse et une couche oléagineuse très-abondante qui surnageait. On les a séparés à l'aide d'un entonnoir. Le liquide aqueux ne renfermait aucun produit volatil avant 100 degrés. Le chlorure de calcium, en s'y dissolvant, n'en a rien séparé. Le liquide oléagineux soumis à la distillation fractionnée a commencé à bouillir vers 50 degrés, et le point d'ébullition s'est élevé graduellement jusque vers 200 degrés; à cette température tout n'avait pas encore passé. On a recueilli à part le liquide qui a distillé avant 65 degrés. Il

était limpide, très-mobile, et exhalait une forte odeur d'aldéhyde. En voici l'analyse:

os, 165 de ce liquide ont donné o, 172 d'eau et o, 372 d'acide carbonique.

### En centièmes:

| •         | Expérience. |                           | Théorie. |
|-----------|-------------|---------------------------|----------|
| Carbone   | 61,48       | $\mathbf{c}_{\mathbf{s}}$ | 62,06    |
| Hydrogène | 11,56       | $H^6 \dots$               | 10,34    |
| Oxygene   | ))          | θ                         | 27,60    |
|           |             |                           | 100,00   |

Quoique cette analyse ne soit pas entièrement correcte, je crois pouvoir en conclure néanmoins que le liquide analysé était de l'aldéhyde propionique. J'attribue l'excès d'hydrogène à une petite quantité d'eau que le produit a pu entraîner à la distillation. Je n'ai pas analysé le liquide qui a passé entre 100 et 200 degrés, et qui avait sans doute une composition analogue à celui dont l'analyse est rapportée page 426.

Propylglycol diacétique. — La préparation de ce composé a déjà été décrite. On le purifie par des distillations fractionnées, dans lesquelles on recueille à part le liquide qui passe au-dessus de 180 degrés.

Le propylglycol diacétique est un liquide neutre, incolore et doué d'une légère odeur acétique, qui se manifeste surtout à chaud. Sa densité à o degré est de 1,109. Il bout à 186 degrés, sous la pression de 0<sup>m</sup>,758.

Il se dissout en toutes proportions dans l'alcool et dans l'éther. Insoluble dans une petite quantité d'eau, il se dissout dans environ 10 fois son volume de ce liquide. La solution est neutre au goût et légèrement acide au papier.

Les alcalis saponisient le propylglycol diacétique avec la plus grande facilité. L'hydrate de potasse qu'on y projette à la température ordinaire le dédouble instantanément et avec un vif dégagement de chaleur en acétate et en propyl-

glycol. L'eau de baryte le décompose de la même manière.

ogr,438 de diacétate de propylglycol ont été enfermés dans un tube avec un excès d'eau de baryte, et le mélange a été chaussé au bain-marie pendant plusieurs heures. La liqueur resroidie a été débarrassée par l'acide carbonique de l'excès de baryte qu'elle rensermait, chaussée à l'ébullition, siltrée et précipitée par l'acide sulsurique. On a obtenu ainsi 0,656 de sulsate de baryte, quantité qui correspond à 2,05, soit 2 équivalents d'acide acétique.

- I. 0<sup>gr</sup>,3775 de matière ont donné 0,258 d'eau et 0,717 d'acide carbonique.
- II. o<sup>cr</sup>,3565 de matière ont donné o,247 d'eau et o,685 d'a-cide carbonique.

#### En centièmes:

|           | Expér    | iences.  |                        |
|-----------|----------|----------|------------------------|
|           |          |          |                        |
|           | 1.       | II.      | <b>Théo</b> rie.       |
| Carbone   | 51,79    | 52,39    | $\mathbf{G}^{7}$ 52,50 |
| Hydrogène | 7,58     | 7,69     | $H^{12}$ 7,5           |
| Oxygène   | <b>»</b> | <b>»</b> | O <sup>4</sup> 40,00   |
|           |          |          | 100.00                 |

Ces nombres conduisent à la formule

$$G^{7}H^{12}\Theta^{4} = \left\{ \frac{G^{3}H^{6}}{(G^{2}H^{3}\Theta)^{2}} \right\}\Theta^{2},$$

d'ailleurs consirmée par les résultats de l'expérience indiquée ci-dessus, concernant l'action de la baryte sur le propylglycol diacétique.

# TROISIÈME PARTIE.

#### BUTYLGLYCOL.

Dans un travail antérieur (1), j'ai démontré que, parmi les gaz provenant de la décomposition de l'alcool amylique

<sup>(1)</sup> Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome XLI, page 93.

par la chaleur, se trouvait une petite quantité de butylène, et qu'on pouvait extraire le bromure de butylène des résidus de la préparation du bromure de propylène. Ayant pu me procurer par ce procédé environ 200 grammes de bromure de butylène, j'ai fait servir ce corps à la préparation du butylglycol.

Voici l'analyse du bromure avec lequel j'ai opéré:

os, 511 de matière ont donné 0, 165 d'eau et 0,405 d'acide carbonique.

## En centièmes:

|           | Expérience. |                 | Théorie. |
|-----------|-------------|-----------------|----------|
| Carbone   | 21,61       | <b>G</b> *      | 22,22    |
| Hydrogène | 3,58        | $H^8 \dots$     | 3,70     |
| Brome     | <b>))</b>   | Br <sup>2</sup> |          |
|           |             |                 | 100,00   |

Je vais décrire une des opérations qui ont été exécutées avec ce produit.

62 grammes de bromure de butylène ont été mélangés avec 100 grammes d'acétate d'argent et une certaine quantité d'acide acétique cristallisable; le mélange a été chaussé au bain-marie jusqu'à ce que tout l'argent sût transformé en bromure; la masse a été épuisée par l'éther après le refroidissement, et la solution éthérée a été soumise à la distillation fractionnée. On a recueilli 35 grammes d'un produit bouillant entre 140 et 210 degrés.

Ce produit a été traité dans un ballon par 14 grammes d'hydrate de potasse récemment fondu et pulvérisé. Une vive réaction s'est manifestée à chaque addition de potasse, qui a été introduite lentement et par petites portions. Le ballon, muni d'un tube recourbé à angle aigu, a été plongé ensuite dans un bain d'huile, qui a été chauffé graduellement jusqu'à 250 degrés. Un liquide légèrement coloré en jaune a passé dans le récipient. Il renfermait du butylglycol et un excès de butylglycol acétique, la quantité de potasse

employée ayant été insuffisante pour opérer la décomposition complète de la combinaison acétique. On a ajouté à ce liquide, par petites portions, de l'hydrate de potasse en poudre et l'on a chaussé après chaque addition. On a continué jusqu'à ce qu'un excès de potasse se manisestât par une réaction franchement alcaline, et l'on a soumis ensuite le produit à une nouvelle distillation au bain d'huile. Le liquide distillé ayant été rectifié, le point d'ébullition s'est élevé rapidement à 180 degrés. On a recueilli à part ce qui a passé au-dessus de cette température : c'était du butylglycol pur. L'opération qu'on vient de décrire en a soumi environ 10 grammes, indépendamment de la quantité assez notable entraînée avec le produit aqueux qui a passé avant 180 degrés.

En ce qui concerne la préparation du butylglycol, je dois ajouter que le traitement par la potasse de la combinaison acétique est de beaucoup préférable au traitement par l'eau de baryte que j'ai décrit page 409. Les vapeurs de butylglycol paraissent posséder à 100 degrés une tension sensiblement plus considérable que les vapeurs de glycol, et se dissipent en grande partie avec la vapeur d'eau pendant l'évaporation.

Propriétés du butylglycol. — Le butylglycol est un liquide incolore, épais, sans odeur, doué d'une saveur à la fois douce et aromatique. Sa densité à o degré est de 1,048. Il bout de 183 à 184 degrés, la boule et la tige du thermomètre étant baignées par la vapeur. Sa densité de vapeur a été trouvée de 3,188. Voici les données de l'expérience :

| Excès de poids du ballon  | 0,192,                |
|---------------------------|-----------------------|
| Température du bain       | 246°,5,               |
| Température de la balance | 18°,                  |
| Baromètre                 | o <sup>m</sup> ,7616, |
| Capacité                  | 218 <sup>cc</sup> ,   |
| Air restant               | 7 <sup>cc</sup> .     |

La densité de vapeur théorique est de 3,116, l'équivalent

correspondant à 2 volumes de vapeur. La composition du butylglycol est représentée par la formule

$$G_{1}H_{10}G_{2}=G_{1}H_{8}$$
  $G_{2}$ 

qui se déduit des analyses suivantes :

I. 0<sup>gr</sup>,315 de matière ont donné 0,323 d'eau et 0,614 d'acide carbonique.

II. 0<sup>57</sup>,2475 de matière ont donné 0,252 d'eau et 0,482 d'acide carbonique.

# En centièmes:

|           | Expér    | iences.   |                        |          |
|-----------|----------|-----------|------------------------|----------|
|           | i.       | II.       |                        | Théorie. |
| Carbone   | 53,17    | 53,10     | <b>G</b> *             | 53,33    |
| Hydrogène | 11,35    | 11,3o     | $\mathbf{H^{10}}\dots$ | 11,11    |
| Oxygène   | <b>»</b> | <b>))</b> | $\Theta^2$             | 35,56    |
|           |          |           |                        | 100,00   |

Le butylglycol se dissout en toutes proportions dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther. Sa solubilité dans l'éther le distingue du glycol et même du propylglycol qui n'y est que peu soluble.

L'acide nitrique, même étendu, attaque le butylglycol avec une extrême énergie. Le liquide, évaporé à une douce chaleur, renferme de l'acide oxalique; je n'ai pas pu y découvrir de l'acide succinique.

On a superposé, dans une éprouvette étroite, des couches d'acide nitrique faible et de butylglycol étendu : le mélange et la réaction se sont opérés lentement. Le liquide acide a été évaporé, repris par l'eau et neutralisé par la craie. Il s'est formé un précipité qui a été recueilli. La liqueur filtrée a été évaporée et le résidu a été repris par l'alcool. La solution alcoolique a été précipitée par l'acide oxalique et filtrée. L'alcool ayant été chassé par l'évaporation, le résidu a été traité par l'eau, et la solution aqueuse a été neutralisée à chaud par l'hydrocarbonate de zinc. Par une évaporation ménagée, il s'est déposé des cristaux d'un sel de zinc qui a été séché à 100 degrés et analysé. Il renfermait C. 34,4, H. 6,1. Ces nombres se rapprochent de ceux qu'exige la formule du butylactate de zinc  $G^{\bullet}H^{7}Zn \Theta^{3}$  (C = 35,4, H. = 5,1).

Le sel de chaux, insoluble dans l'eau, qui a été mentionné plus haut, a été converti en sel d'argent. Ce sel d'argent renfermait

C..... 9,2 H..... 1,1

Le butylglycol est décomposé par la potasse et par la soude caustique avec dégagement d'hydrogène. Cette décomposition s'accomplit plus difficilement que celle du glycol par les mêmes agents.

Parmi les produits qui se forment dans cette décomposition, j'ai cru reconnaître la présence de l'acide oxalique; je n'y ai point trouvé d'acide succinique, ce qui ne doit point surprendre puisqu'on sait, d'après les recherches de MM. Liebig et Wöhler, que cet acide se dédouble et forme de l'acide oxalique lorsqu'on le fait chausser avec un excès de potasse. Au surplus, je ne fais qu'indiquer ces réactions, qui n'ont pu être étudiées, on le comprend, avec des quantités suffisantes de matière.

Butylglycol diacétique. — Ce composé prend naissance par l'action du bromure d'éthylène sur l'acétate d'argent; on le purifie par la distillation fractionnée en opérant sur le liquide acide et volatil au-dessus de 140 degrés, que l'on obtient dans la réaction dont il s'agit. On recueille à part ce qui passe au-dessus de 190 degrés. Il est bon de le rectifier sur de l'acétate d'argent sec et de le distiller de nouveau après cette rectification. On obtient ainsi un liquide oléagineux, incolore, sans odeur à froid, doué d'une légère odeur acétique à chaud. Ce liquide se dissout dans l'alcool et dans l'éther; il est insoluble dans l'eau. Les alcalis le dédoublent avec la plus grande facilité en butylglycol et en acide acétique. Il bout vers 200 degrés.

Sa composition est exprimée par la formule

$$G_8H_{14}O_4 = \left\{ \frac{(G_3H_3O)_3}{G_4H_8O_3} \right\}O_3,$$

qui se déduit des analyses suivantes, faites sur des échantillons provenant de préparations dissérentes et bouillant de 190 à 200 degrés.

- I. 057,301 de matière ont donné 0,244 d'eau et 0,604 d'acide carbonique.
- II. 057,4045 de matière ont donné 0,301 d'eau et 0,796 d'a-cide carbonique.
- III. 0,315 d'un produit bouillant vers 200 degrés ont donné 0,245 d'eau et 0,634 d'acide carbonique.
- IV. 087,325 d'un produit bouillant vers 200 degrés ont donné 0,237 d'eau et 0,647 d'acide carbonique.

#### En centièmes:

|          | Experi | cuces.                       |                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                            |
|----------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| I.       | II.    | iII.                         | IV.                                                                                              |                                                                                                                                   | Théorie.                                                                   |
| 54,72    | 53,66  | 54,88                        | 54,28                                                                                            | $G_8$                                                                                                                             | 55,17                                                                      |
| 8,99     | 8,26   | <b>8,6</b> o                 | 8,09                                                                                             | H14                                                                                                                               | 8,04                                                                       |
| <b>»</b> | ))     | ))                           | <b>»</b>                                                                                         | Θ•                                                                                                                                | 36,79                                                                      |
|          | 8,99   | I. II. 54,72 53,66 8,99 8,26 | I.       II.       III.         54,72       53,66       54,88         8,99       8,26       8,60 | I.       II.       III.       IV.         54,72       53,66       54,88       54,28         8,99       8,26       8,60       8,09 | $54,72$ $53,66$ $54,88$ $54,28$ $G^8$ $8,99$ $8,26$ $8,60$ $8,09$ $H^{14}$ |

Frnériances

Peut-être le produit analysé renfermait-il indépendamment du butylglycol diacétique, plus ou moins de butylglycol monoacétique.

100,00

$$\left.\begin{array}{c}
H_{3} \Theta \\
\Theta_{5} H_{3} \Theta \\
\Theta_{7} = \Theta_{8} H_{15} \Theta_{3}.
\end{array}\right\}$$

Cette formule exige

#### AMYLGLYCOL.

C'est le bromure d'amylène qui sert à la préparation de ce glycol. Pour obtenir ce bromure, on introduit dans un ballon à long col de l'amylène bien rectifié (1), on entoure le ballon d'un mélange réfrigérant, et on y verse, par petites portions, du brome. La combinaison s'opère avec une grande énergie. Chaque addition de brome détermine une sorte de bruissement. A la fin la réaction se modère et le liquide se décolore moins rapidement, lorsqu'on ajoute une nouvelle quantité de brome. L'opération est terminée lorsque la coloration persiste. Cet effet se manifeste généralement avant qu'on ait ajouté une quantité de brome représentée par 2 équivalents pour 1 équivalent d'amylène. Le liquide bromé est rectifié. La plus grande partie passe entre 170 et 180 degrés; à cette haute température et audessus, il se dégage constamment des vapeurs d'acide bromhydrique provenant de la décomposition d'une portion du bromure qui reste (2). Je présère, en conséquence, lorsqu'il s'agit de la préparation de l'amylglycol, soumettre le liquide bromé à une distillation partielle, jusqu'à ce que le

G5 H12,

figure parmi ces hydrogènes carbonés.

6 8 H10 Br2

exige 69,5 pour 100 de brome.

<sup>(1)</sup> Tous les chimistes qui ont préparé de l'amylène par l'action du chlorure de zinc sur l'alcool amylique savent, qu'à moins d'opérer sur de trèsgrandes quantités, il est impossible d'obtenir un produit à point d'ébullition constant. Cette circonstance tient sans doute à ce que, dans l'opération dont il s'agit, il se forme plusieurs hydrogènes carbonés très-volatils, et qu'il est difficile de séparer par la distillation fractionnée. Je suis porté à penser que l'hydrure d'amyle,

<sup>(2)</sup> Dans une préparation de bromure d'amylène qui avait été faite en grand, on a recueilli à part les portions qui avaient passé à la distillation de 170 à 180 degrés et celles qui ont passé de 180 à 195 degrés. Les premières formaient un liquide incolore et contenaient (15,7 pour 100 de brome. Les dernières se sont condensées sous la forme d'un liquide légèrement brun et renfermant seulement 63,8 pour 100 de brome. La formule

thermomètre marque 160 degrés, et faire réagir le résidu, sans autre purification, sur l'acétate d'argent, en présence de l'acide acétique cristallisable. Cette réaction s'accomplit très-facilement à la température ordinaire, et en donnant lieu à un grand dégagement de chaleur. Ayant traité en détail de la préparation des glycols précédents, je crois inutile d'insister ici sur les opérations que nécessite la préparation de l'amylglycol. J'ajoute seulement que le liquide renfermant l'amylglycol acétique et bouillant au-dessus de 150 degrés, doit être décomposé avec précaution et lentement par l'hydrate de potasse sec. Le traitement par une solution concentrée de baryte ne donnerait que de mauvais résultats.

Propriétés de l'amylglycol. — L'amylglycol est un liquide parfaitement incolore, très-sirupeux, doué d'une saveur amère avec un arrière-goût aromatique. Lorsqu'on le refroidit à l'aide d'un mélange d'acide carbonique et d'éther, il se prend en une masse solide, dure et transparente. Il ne possède pas le pouvoir rotatoire. Sa densité à o degré est de 0,987. Il bout à 177 degrés et distille sans altération.

Sa composition est exprimée par la formule

$$G_{2}H_{13}G_{3} = \begin{cases} G_{2}H_{10} \\ G_{3} \end{cases} G_{3},$$

qui se déduit de l'analyse suivante:

0<sup>57</sup>,3765 de matière ont donné 0,396 d'eau et 0,798 d'acide carbonique.

En centièmes:

|           | Expérience. |            | Théorie. |
|-----------|-------------|------------|----------|
| Carbone   | 57,77       | G 5        | 57,69    |
| Hydrogène | 11,67       | $H^{12}$   | i1,53    |
| Oxygène   | <b>))</b>   | $\Theta^2$ | 30,78    |
|           |             |            | 100,00   |

L'amylglycol est soluble en toutes proportions dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther. Lorsqu'il n'a pas été préparé

avec soin, il ne se dissout pas entièrement dans l'eau, mais laisse quelques gouttes oléagineuses. Cette impureté élève le point d'ébullition du produit.

L'amylglycol étendu d'eau s'acidisie à l'air et en présence du noir de platine. Cette oxydation, quoique lente, va trèsloin et ne donne lieu qu'à une très-petite quantité d'un acide sixe, qui m'a paru être l'acide butylactique. Le produit principal de cette oxydation est l'acide carbonique. Il est remarquable de voir que l'oxydation lente des glycols, sous l'influence du noir de platine, est d'autant moins régulière que la molécule de ces corps est plus compliquée: le glycol se transforme facilement en acide glycolique en présence du noir de platine. La transformation du propylglycol en acide lactique, déjà plus difficile, ne s'accomplit que dans des conditions spéciales et que je ne peux pas préciser. Ensin l'oxydation lente de l'amylglycol ne donne lieu qu'à des quantités insignifiantes d'un acide sixe de la série lactique.

Oxydation de l'amylglycol par l'acide nitrique. — 14 grammes d'amylglycol ont été chauffés doucement avec un mélange de 30 grammes d'acide nitrique monohydraté et de 42 grammes d'eau. Une réaction très-vive s'est manifestée. Le liquide ayant été évaporé dans le vide au-dessus d'une capsule contenant de la chaux, on a repris le résidu par l'eau et on a neutralisé par la baryte. La solution du sel de baryte a été évaporée. Ce sel ne cristallise pas, il se dissout dans l'eau en toutes proportions et assez facilement dans l'alcool faible; l'alcool absolu ne le dissout pas; l'éther le précipite de sa dissolution alcoolique.

Desséché à 120 degrés, il renferme G<sup>4</sup> H<sup>7</sup> Ba O<sup>3</sup>. Cette formule se déduit des analyses suivantes:

08r, 404 de matière ont donné 0, 275 de sulfate de baryte.

ogr,537 de matière ont donné o, 187 d'eau et 0,490 d'acide carbonique auxquels il faut ajouter 0,068 d'acide carbonique resté en combinaison avec la baryte.

#### En centièmes:

|           | Expérience. |              | Théorie. |
|-----------|-------------|--------------|----------|
| Carbone   | 28,33       | . <b>G</b> * | 27,98    |
| Hydrogène | 3,86        | $H^7$        | 4,08     |
| Barium    | 40,00       | Ba           | 39,94    |
| Oxygène   | <b>)</b>    | $\Theta_3$   | 0 0      |
|           |             |              | 100,00   |

Le léger excès d'acide carbonique provient sans doute de cette circonstance, que le carbonate de baryte qui est resté dans le tube à combustion a laissé dégager une petite quantité d'acide carbonique. La formule G'H'BaO's représente le sel barytique d'un acide que je nommerai buty-lactique.

Le sel de chaux préparé avec l'acide séparé du sel de baryte est très-soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool absolu, insoluble dans l'éther. La solution aqueuse, abandonnée à l'évaporation spontanée, laisse déposer ce sel en mamelons. Le butylactate de chaux desséché à 120 degrés renferme 16 pour 100 de calcium (0,338 de matière ont donné 0,184 de sulfate de chaux). La formule

## G'H'Ca O'

exige 16,2 pour 100 de calcium.

La plus grande partie de l'acide séparé du sel de baryte a été saturée à chaud par l'hydrocarbonate de zinc; la solution filtrée et évaporée modérément a laissé déposer des paillettes brillantes de butylactate de zinc. Ce sel se dissout dans 160 fois son poids d'eau à 15 degrés. Il est à peu près insoluble dans l'alcool. Inaltérable à l'air, il perd à 100 degrés, 11,9 pour 100 d'eau de cristallisation : une perte de 11,7 pour 100 correspondrait exactement à 2 équivalents d'eau.

I. 0<sup>87</sup>,351 du sel cristallisé, séchés à 100 degrés, ont perdu 0,042 d'eau.

II. 057,309 du sel sec ont donné 0,142 d'eau et 0,393 d'acide carbonique.

III. 0<sup>57</sup>,453 du sel sec ont donné 0,2255 d'eau et 0,589 d'acide carbonique.

#### En centièmes:

|           | 11.      | III.       |                                | Théorie. |
|-----------|----------|------------|--------------------------------|----------|
| Carbone   | 34,68    | 35,45      | <b>C</b> *                     | 35,42    |
| Hydrogène | 5,10     | 5,52       | $H^7$                          | 5,16     |
| Zinc      | ħ        | <b>)</b> ) | $\mathbf{Z}_{\mathbf{n}}\dots$ | 23,98    |
| Oxygène   | <b>»</b> | ))         | $\Theta_3$                     | 35,44    |
|           |          |            | ,                              | 100,00   |

Amylglycol diacétique. — L'amylglycol diacétique est un liquide incolore, neutre, insoluble dans l'eau, bouillant au-dessus de 200 degrés, et qui se décompose facilement, au contact des alcalis, en acétate et en amylglycol. Il a donné à l'analyse les résultats suivants:

I. 057,336 d'un produit bouillant de 200 à 210 degrés ont donné 0,276 d'eau et 0,699 d'acide carbonique.

II. 0<sup>gr</sup>, 3705 d'un produit bouillant de 205 à 215 degrés ont donné 0,303 d'eau et 0,777 d'acide carbonique.

III. 0<sup>57</sup>,332 d'un produit bouillant de 205 à 212 degrés ont donné 0,274 d'eau et 0,689 d'acide carbonique.

IV. 057,306 d'un produit redistillé sur de l'acétate d'argent et bouillant de 205 à 210 degrés ont donné 0,249 d'eau et 0,640 d'acide carbonique.

### Ces nombres donnent en centièmes :

#### Expériences.

|           |       |       | ~             |             |                           |      |
|-----------|-------|-------|---------------|-------------|---------------------------|------|
|           | I.    | II.   | III.          | <b>1V</b> . | Théo                      | ri   |
| Carbone   | 56,73 | 57,18 | 56,5 <b>9</b> | 57,03       | <b>G</b> <sup>9</sup> 57, | ,4   |
| Hydrogène | 9,23  | 9,06  | 9,15          | 9,02        | $H^{16}$ 8,               | 6.34 |
| Oxygène   | ))    | ))    | ))            | ))          | O <sup>4</sup> 35,        | , τ  |
| •         |       |       |               |             |                           | _    |

Ces nombres s'accordent avec la formule

$$\mathbf{G}^{9} \mathbf{H}^{16} \mathbf{\Theta}^{4} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{G}^{5} \mathbf{H}^{10} \\ (\mathbf{G}^{2} \mathbf{H}^{3} \mathbf{\Theta})^{2} \end{array} \right\} \mathbf{\Theta}^{2}.$$

Je crois cependant que le produit analysé renfermait de l'amylglycol monoacétique

$$\frac{G^5 H^{10}}{G^2 H^3 \Theta . H}$$
  $\Theta^2 (C = 57,3, H = 9,4).$ 

Ce qui le prouve, c'est d'une part l'excès d'hydrogène que les analyses ont donné constamment, de l'autre les résultats des expériences suivantes, qui ont été faites pour déterminer la quantité d'acide acétique contenue dans une molécule d'amylglycol acétique.

o<sup>gr</sup>,337 du produit bouillant de 205 à 210 degrés, traités par un excès d'hydrate de baryte, selon la méthode indiquée page 434, ont donné 0,315 de sulfate de baryte.

Cette quantité de sulfate de baryte ne correspond qu'à 1,51 équivalent d'acide acétique.

## QUATRIÈME PARTIE.

#### CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

En résumant les faits que j'ai exposés dans les pages précédentes, j'essayerai d'y rattacher quelques considérations théoriques. Je m'essorcerai d'être bres; car, bien que j'attribue une haute valeur à la théorie, qui doit être le sondement et le but de toute science, je crois qu'avant tout il convient de laisser parler les faits, et qu'en chimie la théorie ne consiste que dans l'interprétation directe et judicieuse de ce que l'expérience nous enseigne. Jetons, en conséquence, un coup d'œil rapide sur les résultats précédemment indiqués, et montrons ce qu'ils peuvent présenter d'instructif au point de vue théorique.

L'existence du glycol ne constitue pas un fait isolé dans la science. D'une part, il a été généralisé par la découverte des glycols supérieurs; d'autre part, il sert d'explication et de lien à une foule de faits qui se trouvaient disséminés sans coordination.

I. On peut affirmer 'aujourd'hui qu'à chaque alcool monoatomique correspond un glycol, sauf peut-être quelques exceptions que l'expérience nous indiquera par la suite (1).

Les relations qui existent entre les alcools monoatomiques et les glycols correspondants sont exprimées par les formules suivantes :

On voit que les glycols ne diffèrent dans leur composition des alcools que par 1 équivalent d'oxygène qu'ils renferment en plus.

dans lequel l'hydrogène et l'oxygène prédominent trop par rapport au carbone, ait une grande tendance à se dédoubler en

Le groupe

peut se modifier de diverses manières en présence de la potasse.

<sup>(1)</sup> Il est douteux qu'il existe un glycol méthylique. On sait que M. Boutlerow n'a pas pu obtenir ce composé en traitant le méthylglycol diacétique par les alcalis. On comprend en effet que le composé

II. On sait qu'il existe une certaine harmonie entre les propriétés physiques des alcools proprement dits, et qu'en particulier les points d'ébullition de ces composés, ainsi que ceux de leurs éthers, s'élèvent d'une manière assez régulière lorsqu'on compare, sous ce rapport, les termes d'une même série homologue (Hermann Kopp).

Les propriétés physiques des glycols montrent aussi une sorte de régularité, comme le fait voir le tableau suivant :

| GLYCOLS.               | COMPOSITION.                    | DENSITÉS | DENSITÉS DE VAPEUR |                | POINTS                     |
|------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------------------|
|                        |                                 | à o.     | calculées.         | trouvées,      | d'ébullition.              |
| Glycol<br>Propylglycol | G³H <sup>8</sup> O <sup>2</sup> | 1,051    | 2,146<br>2,631     | 2,164<br>2,596 | 197 à 197°,5<br>188 à 189° |
| Butylglycol Amylglycol |                                 |          | 3,116              | 3,188          | 183 à 184°                 |

Tableau des propriétés physiques des glycols.

Mais on remarque ici une curieuse exception à la loi des points d'ébullition. Tandis que pour les alcools monoatomiques et pour leurs éthers, les points d'ébullition s'élèvent assez régulièrement à mesure que l'équivalent augmente (1), nous les voyons s'abaisser, au contraire, pour les glycols. Je me contenterai de signaler une pareille irrégularité, qui semble prouver que la loi des points d'ébullition, telle qu'elle a été formulée par M. Hermann Kopp, ne s'applique qu'à un certain ordre de composés.

III. Si l'on considère, d'une manière générale, les propriétés des glycols, on est frappé de l'analogie qu'elles présentent avec celles des alcools.

<sup>(1)</sup> J'ai signalé il y a longtemps une autre exception à cette règle. L'éther méthylcyanurique bout à une température supérieure au point d'ébullition de l'éther cyanurique.

Les réactions les plus significatives à cet égard sont :

- 1°. L'action du noir de platine sur les glycols qui absorbent énergiquement l'oxygène de l'air dans ces conditions, en s'acidifiant, comme le font les alcools ordinaires;
- 2°. La décomposition du glycol par l'hydrate de potasse : elle donne naissance à de l'acide oxalique, et il se dégage de l'hydrogène pur, comme on le remarque avec les alcools dans les mêmes circonstances;
- 3°. L'action du sodium sur le glycol, qui se transforme en glycol sodé avec dégagement d'hydrogène, comme l'alcool se transforme en éthylate de soude avec dégagement d'hydrogène;
- 4°. La formation et l'existence de composés qui se rattachent aux glycols et qui correspondent évidemment aux éthers simples et aux éthers composés des alcools.

Développons ces divers points.

IV. En s'oxydant à l'air, sous l'influence du noir de platine, le glycol se transforme en acide glycolique, le propylglycol en acide lactique. Les acides appartenant à la série de l'acide glycolique sont donc au glycol ce que les acides gras volatils sont aux alcools. On a, en effet,

$$\frac{G^{2} H^{6} \Theta + \Theta^{2} = G^{2} H^{4} \Theta^{2} + H^{2} \Theta,}{\text{Acide acétique.}}$$

$$\frac{G^{2} H^{6} \Theta^{2} + \Theta^{2} = G^{2} H^{4} \Theta^{3} + H^{2} \Theta.}{\text{Glycol.}}$$
Acide glycolique.

Lorsque l'oxydation est plus énergique, c'est l'acide oxalique qui se forme. Tel est le mode d'action de l'acide nitrique concentré ou de l'hydrate de potasse. Les relations que ces saits établissent entre le glycol et les acides qui s'y rattachent sont exprimées par les formules suivantes:

$$\underbrace{\begin{array}{c}G^{2}H^{4}\\H^{2}\end{array}}_{Glycol.}\Theta^{2},\quad \underbrace{\begin{array}{c}G^{2}H^{2}\Theta\\H^{2}\end{array}}_{Acide\ glycolique.}\Phi^{2},\quad \underbrace{\begin{array}{c}G^{2}\Theta^{2}\\H^{2}\end{array}}_{Acide\ oxalique.}\Phi^{2}.$$

faits. Elle n'était auparavant qu'une hypothèse vague et sans soutien (1).

VII. Le gaz oléfiant est un radical diatomique. Ce fait apporte une confirmation nouvelle et une extension importante à la théorie des radicaux. Il y a des chimistes qui rejettent l'idée des radicaux composés. La théorie célèbre qui en admet l'existence a été tour à tour attaquée et défendue avec talent. Elle se relève toujours. C'est qu'elle est dans les fondements de la science; le fondateur lui-même, Lavoisier, l'a énoncée clairement, il n'est pas inutile de le rappeler ici. Quelle importance lui ont donnée les travaux de Berzelius et surtout ceux de M. Liebig. Dans le cours des années l'acception du mot a pu changer, mais la chose est restée. Gerhardt, qui pendant longtemps avait nié l'existence de ces groupes moléculaires que nous appelons radicaux, a fini par les admettre. Dans le livre admirable qu'il nous a laissé en mourant, il a dit (2):

« J'appelle radicaux ou résidus les éléments de tout corps » qui peuvent être transportés dans un autre corps par » l'effet d'une double décomposition, ou qui ont été intro-» duits par une semblable réaction. » Et plus loin : « Je » prends l'expression de radical dans le sens de rapport et » non dans celui de corps isolable ou isolé; je distingue » donc le radical hydrogène du gaz hydrogène, le radical » chlore du gaz chlore. »

Cette définition a besoin d'être modifiée. Elle comprend sans doute le plus grand nombre des radicaux, savoir les radicaux monoatomiques; elle exclut les radicaux diatomi-

<sup>(1)</sup> En donnant récemment (Répertoire de Chimie pure, tome I, page 24) quelques indications historiques sur la théorie des éléments et des radicaux polyatomiques, j'ai oublié de mentionner, avec les noms de MM. Williamson et Odling, celui de M. Kékulé. Je dois saire remarquer ici que dans son Mémeire sur l'acide thiacétique (Annalen der Chemie und Pharmacie, tome XC, pages 314 et 315; 1854), ce dernier chimiste a insisté sur la nature bibasique du soufre.

<sup>(2)</sup> Traité de Chimie organique, tome IV, page 568.

ques, qui sont des corps isolables et isolés. Le gaz oléfiant et ses homologues, l'oxyde de carbone, l'acide sulfureux, etc., se combinent directement soit à deux atomes de chlore ou de brome, soit à un atome d'oxygène, sans qu'on puisse voir autre chose dans cette combinaison qu'une addition d'éléments: il n'y a pas là de double décomposition.

Le sens anciennement attaché au mot radical était celuici: corps isolable et isolé, susceptible de se combiner directement par addition de molécule à molécule. Il existe des radicaux doués de ces propriétés, contrairement à ce que pensait Gerhardt.

On voit quelle modification profonde l'idée des radicaux polyatomiques apporte à la définition citée plus haut.

VIII. Cette modification porte une atteinte à tout le système développé par Gerhardt, en tant qu'il se résume en cette idée :

Tout est double décomposition.

Tout n'est pas double décomposition; il y a des additions moléculaires.

Dans un Mémoire théorique fort important (1), M. Kékulé a récemment appelé l'attention des chimistes sur ce point. Après avoir énuméré un certain nombre de réactions qu'il est impossible d'envisager comme des doubles décompositions, telles que la combinaison directe du chlore avec le gaz oléfiant, celles de l'acide chlorhydrique avec l'ammoniaque, de l'oxyde de carbone avec le chlore et avec l'oxygène, de l'acide sulfureux avec l'oxygène, etc., etc., M. Kékulé ajoute que ces combinaisons directes pouvaient être envisagées comme des doubles décompositions commencées et non achevées. Gerhardt (2) avait déjà énoncé la même pensée. L'action du chlore sur la liqueur des Hollandais est pour lui une double décomposition donnant nais-

<sup>(1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie, tome CVI, page 129 (nouvelle série, teme XXX); mai 1858.

<sup>(2)</sup> Traité de Chimie organique, tome IV, pages 573 et 574.

sance à de l'acide chlorhydrique et à du chlorure d'aldéhydène :

Seulement ces deux produits ne se séparent pas.

Il envisage de même comme une double décomposition commencée et non achevée, l'action de l'oxygène sur le sulfure de potassium:

$$SK^2 + O^3O = SO^3, K^2O.$$

Si l'interprétation de la première réaction n'a rien de forcé, il n'en est pas de même dans le second cas, où, pour justifier la double décomposition, il devient nécessaire d'admettre une molécule d'oxygène O'O qui doit se dédoubler. Mais comment supposer que l'acide chlorhydrique ClH = 2 volumes s'unit à l'ammoniaque  $AzH^3 = 2$  volumes, en vertu d'une double décomposition, sans torturer le sens de ce mot, qui signifie, en définitive, échange de molécules? Contre quoi l'hydrogène de l'acide chlorhydrique peut-il s'échanger dans cette combinaison? Contre de l'azote, cela n'est pas probable; contre de l'hydrogène, cela est impossible; contre de l'ammonium, alors il y a eu addition. En somme, l'interprétation dont il s'agit n'était qu'un biais à l'appui de cette idée : tout est double décomposition. Je crois qu'il est bon d'abandonner l'interprétation et de restreindre l'idée qui ne s'applique, en général, qu'aux éléments ou composés monoatomiques.

Les radicaux ou composés diatomiques sont aptes à se combiner directement.

En effet, ne voyons-nous pas des combinaisons directes s'effectuer entre l'acide sulfureux  $S\Theta^{2}$  et l'oxygène, l'oxyde de carbone  $G\Theta''$  et l'oxygène ou le chlore, entre les aldéhydes et l'oxygène, etc.?

Ne voyons-nous pas le gaz olésiant G'H' et le gaz propylène G'H'' s'unir directement au chlore Cl', le bromure

d'allyle au brome Br², etc.; l'ammoniaque, considérée comme radical diatomique, se combiner à l'acide chlorhy-drique, au chlorure d'argent, etc.; l'hydrogène phosphoré à l'acide iodhydrique; le protochlorure de phosphore PCl³″, le chlorure de cacodyle [(GH³)² AsCl]″, s'unir à 2 atomés de chlore?

Et dans un ordre de phénomènes plus complexes, l'acide sulfurique anhydre  $S\Theta^2\Theta$  se combiner directement à la fbaryte, à l'éther; l'acide tartrique anhydre à l'eau; l'acide acétique anhydre  $\left\{ \begin{array}{c} C^2H^3\Theta\\ C^2H^3\Theta \end{array} \right\}\Theta$  à l'aldéhyde  $\left( C^2H^4\Theta \right)''$ , etc.?

L'ammoniaque (AzH<sup>3</sup>)" à l'acide et aux éthers cyaniques, etc.?

Il y a ici des rapprochements qui paraîtront étranges au premier abord. C'est ainsi qu'on a placé l'ammoniaque à côté du gaz propylène, et qu'on a considéré cet alcali comme un radical diatomique. L'examen comparatif de certaines réactions autorise et explique cette hypothèse (1). De même que le gaz propylène se combine à l'acide chlorhydrique pour former du chlorure de propyle (Berthelot) et se convertit ainsi en un radical monoatomique, le propyle, de même l'ammoniaque s'unit directement à l'acide chlorhydrique, en se transformant en un radical monoatomique, l'ammonium. Dans ces réactions, l'acide chlorhydrique représente deux unités de combinaison, comme le chlore libre lui-même.

En général, tous les corps appartenant au type ammoniaque montrent une certaine tendance à se combiner à deux molécules monoatomiques ou à une molécule diatomique. Je n'en connais pas d'exemple plus démonstratif au point de vue qui nous occupe, que la combinaison directe de la triéthylphosphine de MM. Cahours et Hof-

<sup>(1)</sup> Voir à cet égard le parallèle que M. Dumas a établi entre le gaz plésiant et l'ammoniaque. (Annales de Chimic et de Physique, 2° série, tome XXXVII, page 49.)

mann avec le soufre et le sélénium. Dans ces réactions, la triéthylphosphine joue évidemment le rôle de radical diatomique.

IX. Les radicaux polyatomiques ont donné lieu à un développement important de la théorie des types. On les considère comme servant de lien à plusieurs molécules, dans ces types condensés que les chimistes admettent depuis plusieurs années. M. Williamson, dont les travaux ont eu une si grande part dans le développement de la théorie dont il s'agit, a représenté le premier la composition de l'acide sulfurique par la formule

dans laquelle le radical indivisible SO<sup>2</sup> tient la place de 2 atomes d'hydrogène, dans 2 molécules d'eau différentes, et sert ainsi de lien entre ces 2 molécules qu'il rive l'une à l'autre. Dans cette formule l'acide sulfurique est rapporté à un

type condensé 
$$H^2 \cap G^2$$
, ou  $H^2 \cap G^2$ . On a fait à l'idée de ces

types condensés cette objection qu'ils sont tout à fait imaginaires, et qu'on ne connaît en réalité pour l'hydrogène, l'eau ou l'ammoniaque, aucun des états de condensation représentés par les formules

L'objection n'est pas sérieuse; les dissérentes molécules qui par leur réunion sorment un type condensé, ne tiennent ensemble qu'aussi longtemps qu'un radical polyatomique, empiétant pour ainsi dire sur chacune d'elles, s'y est substitué à une partie des éléments. Que le lien indivi-

sible qui les unit l'une à l'autre soit enlevé, elles vont se séparer de nouveau.

Dans le glycol, les deux molécules d'eau du type condensé  $H^2 \cap \Phi$  sont unies par le radical diatomique (?'11'. Telle est la signification de la formule rationnelle

$$\left.\begin{array}{c} H_1 \\ G_2 H_2 \\ H_3 \end{array}\right\} G_3 \quad \text{on} \quad \left.\begin{array}{c} H_2 \\ G_2 H_2 \\ \end{array}\right\} G_3,$$

par laquelle je représente le glycol. Cette sormule n'est pas destinée à marquer la position exacte des atomes dans la combinaison dont il s'agit. Elle est simplement l'expression d'un certain nombre de métamorphoses que subit le glycol. Elle montre que 2 atomes d'hydrogène y sont doués de propriétés différentes de celles des 4 autres atomes d'hydrogène. Ce sont ces deux atomes d'hydrogène qu'on remplace si facilement par du sodium, par de l'éthyle, par des radicaux d'acides. Lorsque le glycol est attaqué par l'acide nitrique et transformé successivement en acide glycolique et en acide oxalique, ce n'est pas cet hydrogène qui disparaît, car on le retrouve à l'état d'hydrogène basique dans les acides formés. C'est au contraire l'hydrogène du radical lui-même qui est remplacé par de l'oxygène. Ainsi la formule rationnelle que nous adoptons exprime encore ces nouvelles métamorphoses dans lesquelles nous voyons le radical éthylène se modifier par substitution.

X. Les radicaux organiques peuvent en esset se modisier par substitution, se dédoubler, se détruire. Ils ossent à l'action des réactifs des points d'attaque plus nombreux que ne sont les radicaux plus simples de la chimie minérale : ils donnent ainsi à l'édifice moléculaire une fragilité que n'ossent pas en général les molécules minérales moins complexes et plus stables. Là est toute la dissérence entre la chimie organique et la chimie minérale.

Les métamorphoses où nous voyons les radicaux organiques s'attaquer et se modifier, ne peuvent pas être interprétées, dans tous les cas, par les formules typiques dont Gerhardt a généralisé l'usage, et qui rendent compte des doubles décompositions dans lesquelles les radicaux restent intacts. La formule

G7 H5 O

représente l'hydrure de benzoyle et met en évidence ses rapports de parenté avec le chlorure de benzoyle, la benzamide, l'acide benzoïque, la benzone, etc. La même formule exprime moins bien la réaction de l'ammoniaque sur l'essence d'amandes amères, réaction qui donne naissance à l'hydrobenzamide et dans laquelle le radical benzoyle lui-même est attaqué.

De même la formule typique G'H'. Cl' représente, selon moi, la liqueur des Hollandais et rend compte de ses rapports de parenté avec le glycol, avec l'oxyde d'éthylène, etc. Elle exprime moins bien la formation du chlorure d'aldéhydène par l'action de la potasse alcoolique sur la liqueur des Hollandais, réaction dans laquelle le radical éthylène est attaqué et qui donne lieu à un changement de type.

On ne saurait tirer de ces faits aucun argument contre la théorie des radicaux composés et contre le légitime usage des formules rationnelles.

En esset, l'idée des radicaux composés n'est nullement ébranlée par cette circonstance que ces groupements moléculaires sont fragiles et que, aptes dans beauconp de cas à passer intacts d'une combinaison dans une autre, ils sont attaqués et dédoublés dans d'autres cas.

Les formules rationnelles expriment les métamorphoses et les rapports de dérivation qui existent entre des composés étroitement liés par des liens de parenté; il est tout simple qu'elles représentent moins bien les relations dont il s'agit lorsque ces liens viennent à se relâcher ou à se briser. Les formules rationnelles sont une nécessité de la chimie moderne; sans être le but de la science, elles ont été l'instrument le plus sûr et le plus puissant des progrès qu'elle a accomplis. La chimie minérale elle-mème n'a jamais pu s'en passer. A tout prendre, la formule du nitrate de potasse KO, AzO<sup>5</sup>, est bien une formule rationnelle.

Ces formules sont d'une utilité incontestable; elles offrent en effet un moyen d'apercevoir des relations qui demeureraient cachées sans elles. On jette un morceau de potassium dans l'eau: il se dégage de l'hydrogène et il se forme de l'hydrate de potasse; on décompose, dans des conditions convenables, cet hydrate de potasse par l'iodure d'éthyle: il se forme de l'alcool. Partant de l'eau on arrive, de substitution en substitution, jusqu'à l'alcool. Il existe donc des liens de parenté entre l'eau, l'hydrate de potasse et l'alcool. On les exprime par les formules rationnelles

$$H$$
 $\Theta$ ,  $K$  $\Theta$ ,  $G^{2}H^{5}$  $\Theta$ .

La formule brute G2H6O fait-elle découvrir ces liens de parenté?

S'il existe deux corps voisins l'un de l'autre, c'est l'éthylamine et l'ammoniaque. Suffit-il de dire que l'éthylamine est de l'alcool plus de l'ammoniaque moins de l'eau, pour exprimer ces relations, et ne sont-elles pas représentées d'une manière à la fois plus claire et plus rationnelle par la formule

comparée à celle de l'ammoniaque H Az?

De même, dans un ordre de phénomènes plus compli-

qués, n'est-il pas vrai que les reliments qui existent entre le glycol, le diéthylglycol et le glycol diacétique, ressortent plus clairement de la comparaison des formules rationnelles,

$$\underbrace{\begin{array}{c} G^{2} H^{4} \\ H^{2} \\ \Theta^{2}, \\ Glycol. \end{array}}_{Glycol.} \underbrace{\begin{array}{c} G^{2} H^{4} \\ (G^{2} H^{3})^{2} \\ \end{array}}_{Glycol.} \Theta^{2}, \underbrace{\begin{array}{c} G^{2} H^{4} \\ (G^{2} H^{3} \Theta)^{2} \\ \end{array}}_{Glycol.} \Theta^{2},$$

que de l'examen des équations suivantes :

Les considérations que je viens d'exposer indiquent le sens que j'attache aux formules rationnelles et la valeur purement relative que je leur attribue. Beaucoup de personnes en abusent, j'en conviens. Mais l'abus ne condamne pas l'usage.

Un mot et j'ai fini. On a souvent insisté sur la nécessité de faire disparaître les barrières que les tâtonnements de la science naissante et plus tard la tradition avaient établies entre les substances minérales et les combinaisons organiques. Ces barrières sont tombées. Il n'y a qu'une chimie aujourd'hui. Les lois qui président aux combinaisons et aux décompositions des matières minérales, régissent aussi les métamorphoses des substances organiques; les idées, les hypothèses si l'on veut, qui expriment la structure moléculaire des premières, sont exactement applicables aux secondes. Mais cette analogie de structure ne se révèle qu'à condition qu'on admette les radicaux. Seule la théorie des types la met dans tout son jour.

## MÉMOIRES SUR LA CHIMIE PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

PAR M. ADOLPHE WURTZ.

Recherches sur le vanadium et sur ses combinaisons; par M. A. Schafarik (1).

Le vanadium, entrevu en 1801 par Del Rio, dans une mine de plomb de Zimapan, a été réellement découvert, en 1830, par Sefstroem, dans un fer suédois. En raison de sa rareté, il n'a pas été l'objet d'un grand nombre de travaux, et l'on doit à Berzelius presque toutes les connaissances que nous possédons sur ce métal; c'est pourtant un des métaux les plus remarquables par le nombre et la beauté des combinaisons qu'il peut former. Il y a quelques années, M. Fritzsche (2) a étudié les combinaisons de l'acide vanadique avec l'acide sulfurique et M. de Hauer (3) a appelé l'attention sur les bivanadates alcalins, sels magnifiquement cristallisés. Tout récemment, M. Uhrlaub (4) a fait connaître quelques observations sur les combinaisons du vanadium avec l'azote.

Les recherches sur le vanadium sont devenues plus faciles, depuis que MM. Wœhler et Svanberg ont découvert ce métal dans la pechblende.

A Joachimsthal, où ce minéral est traité en vue de l'ex-

<sup>(1)</sup> Sitzungsberichte der mathem. naturw. Classe der Kais. Academie der Wissenschaften, tome XXXIII, page 3. — Annalen der Chemie und Pharmacie, tome CIX, page 64 (nouvelle série, tome XXXII), janvier 1859.

<sup>(2)</sup> Bulletin de Saint-Pétersbourg, tome IX, page 196. — Annalen der Chemie und Pharmacie, tome LXXVIII, page 338, 1851.

<sup>(3)</sup> Sitzungsberiche der math. naturw. Classe der Kais. Academie der Wissenschaften, tome XXI, page 353.

<sup>(4)</sup> Poggendorff's Annalen, tome Clil, page 134, janvier 1858.

traction de l'urane, on emploie un procédé qui permet d'obtenir l'acide vanadique comme produit accessoire. On grille la pechblende avec de la soude et du salpêtre, on lessive la masse grillée, on acidule la solution avec de l'acide chlorhydrique, on ajoute une décoction de noix de galle et on neutralise par la soude. Il se précipite du tannate de vanadium impur. Cette substance ainsi qu'une portion d'un vanadate de chaux impur ont servi de matière première, dans ces recherches sur le vanadium.

La matière mélangée avec son poids de nitrate et de carbonate de soude, en parties égales, a été introduite dans un creuset de ser rouge, le mélange a été chaussé jusqu'à fusion, et la masse sondue et resroidie a été épuisée par l'eau bouillante. Le résidu insoluble rensermait du ser, du manganèse, du cuivre, de l'alumine et de la chaux, la solution de l'arséniate, du molybdate, du tungstate et du vanadate de soude. On l'a concentrée et on y a introduit jusqu'à saturation des morceaux de sel ammoniac. Au bout de quelques jours, le vanadate d'ammoniaque s'était déposé complétement. On a séparé ce sel par décantation et, après l'avoir lavé avec une solution de sel ammoniac et avec de l'alcool, on l'a desséché et on l'a grillé.

En opérant en petit, on obtient ainsi un vanadate d'ammoniaque incolore et, par le grillage, de l'acide vanadique fusible et cristallin après le refroidissement. Si l'on opère au contraire sur des masses plus considérables, le vanadate d'ammoniaque précipité est jaune, et fournit par la calcination une poudre brune et infusible. Cette circonstance tient à la présence de l'acide tungstique qui forme d'abord un sel ammoniacal neutre et soluble, mais qui se précipite ensuite à l'état de tungstate acide. Pour purifier l'acide vanadique impur, on peut le redissoudre dans l'ammoniaque caustique et précipiter cette solution par le sel ammoniac. Le vanadate précipité est parfaitement blanc et cristallin dans ce cas. Il vaut mieux cependant faire digérer l'acide

impur à une température voisine de l'ébullition, avec de l'acide sulfurique étendu de son volume d'eau. Il se forme une solution rouge-brun de sulfate d'acide vanadique (VO<sup>3</sup>, 3SO<sup>3</sup>), et il reste un mélange d'acide tungstique et d'oxyde de tungstène.

Cette solution évaporée à siccité et calcinée donne de l'acide vanadique. Il est préférable cependant de la réduire par l'acide oxalique en sulfate bleu d'oxyde de vanadium, d'évaporer jusqu'à ce que l'acide sulfurique commence à se volatiliser, de laisser refroidir, d'exprimer le magma de cristaux vert-bleu que l'on obtient, de les laver à l'alcool et de calciner. Il reste de l'acide vanadique. Quant à l'eau mère d'où ces cristaux se sont déposés, elle fournit de l'oxyde de vanadium lorsqu'on la traite par la potasse. On transforme cet oxyde en acide vanadique en le calcinant avec de l'acide nitrique.

On obtient de l'acide vanadique encore plus pur en décomposant le chlorure de vanadium par l'eau. Cet acide fond facilement en un liquide brun foncé qui se prend par le refroidissement en une masse d'aiguilles rayonnées. Ces cristaux ressemblent à ceux que forme le croconate de cuivre. Leur couleur est d'un rouge brun, et leur surface offre un éclat métallique et des reflets bleus. Leur poudre est couleur de rouille; au contraire, l'acide vanadique (peut-être amorphe), qui se dépose pendant l'évaporation du nitrate, constitue une poudre d'un rouge de cinabre.

La densité de l'acide vanadique réduit en poudre fine a été trouvée dans deux expériences de 3,472 et 3,510, en moyenne 3,491 à 20 degrés. On en déduit pour le volume spécifique de l'acide vanadique le nombre 26,5. Ce nombre se rapproche de ceux qui expriment les volumes spécifiques de l'acide arsénieux AsO<sup>3</sup> (26,6-27,7), de l'oxyde d'antimoine SbO<sup>3</sup> (25,9), de l'oxyde de bismuth BiO<sup>3</sup> (25,9-28-4), et s'éloigne notablement des nombres qui expriment

les volumes spécifiques de l'acide tungstique (16,2) et de l'acide molybdique (16,3).

Il est facile de transformer l'acide vanadique en perchlorure de vanadium. Pour cela, on mélange cet acide avec son poids de noir de fumée, et on calcine ce mélange dans un tube, en y faisant passer d'abord de l'hydrogène sec et puis du chlore. Le perchlorure se condense dans les parties les plus froides de l'appareil et est recueilli dans un tube en U fortement refroidi. Pour ne rien perdre, on dirige d'ailleurs les gaz qui se dégagent dans de l'eau ou dans de l'ammoniaque étendue.

Il se condense dans le tube un liquide rouge qui doit sa couleur à une petite quantité d'acide vanadique formé par une trace d'humidité. Pour purifier ce liquide, on le rectifie et on reçoit les vapeurs dans un tube que l'on ferme à la lampe.

Le perchlorure de vanadium ainsi préparé est un liquide transparent, très-fluide, d'un jaune d'or. Exposé à l'air, il répand des vapeurs épaisses et colorées en rouge par l'acide vanadique amorphe. Lorsqu'on y ajoute une petite quantité d'eau, il s'épaissit et devient rouge de sang, et bleu lorsqu'on chausse. Ce changement de couleur tient à la formation d'un chlorure VCl². Le perchlorure de vanadium se dissout dans une grande quantité d'eau, en formant une solution limpide et jaune pâle. Évaporée, cette solution laisse déposer de l'acide vanadique rouge pulvérulent.

Le point d'ébullition du chlorure est situé à 127 degrés. Sa densité est de 1,764 à + 20 degrés. Le volume spécifique (1) (99,2) qu'on déduit de cette densité, se rapproche de ceux du protochlorure de phosphore, du chlorure d'arsenic et du protochlorure d'antimoine. La densité de vapeur a été trouvée égale à 6,41. La théorie donne le nombre 6,06 pour une condensation en 4 volumes.

<sup>(1)</sup> Quotient du poids atomique par la densité.

En faisant passer un courant de chlore sur de l'oxydule de vanadium chaussé au rouge, on obtient de l'acide vanadique et du perchlorure de vanadium selon l'équation

$$3 \text{ VO} + 6 \text{ Cl} = \text{VO}^3 + 2 \text{ V Cl}^3$$
.

Ainsi il ne se forme pas d'oxychlorure dans cette réaction; d'autres essais, que l'on a tentés pour obtenir une pareille combinaison, ont échoué de même.

Pour faire l'analyse du perchlorure de vanadium, on en a dissous une quantité donnée dans l'eau et l'on a précipité la solution par le nitrate d'argent. Dans une autre expérience, on a dosé le vanadium en évaporant à siccité la solution aqueuse du chlorure et en pesant l'acide vanadique. Ces analyses ont conduit pour le perchlorure de vanadium à la formule

#### VCl3.

Le perbromure de vanadium se forme dans des circonstances analogues à celles qui donnent naissance au perchlorure. Il est solide et déliquescent; il se volatilise avant de fondre, et se sublime en magnifiques aiguilles d'un brun vert foncé et dont la surface brillante offre des reflets bleus.

En saturant du chlorure de vanadium par l'ammoniaque et en calcinant la masse dans un courant d'hydrogène, on n'a pas obtenu un miroir métallique d'un gris de fer, comme l'avait annoncé Berzelius, mais un enduit brun-rougeâtre, dont l'aspect rappelait l'azoture de tungstène ou de molybdène, et qui, fondu avec de la potasse, a dégagé de l'ammoniaque.

En chaussant l'acide vanadique pendant deux heures dans un courant d'hydrogène à la température d'un sourneau à vent, on a obtenu une masse grise, sormée d'un mélange de vanadium et d'oxyde de vanadium, et une petite quantité d'un métal gris clair, assez dur, cristallin, et ressemblant beaucoup au tungstène réduit par l'hydrogène.

Il résulte incontestablement de cette expérience que l'acide vanadique est réduit par l'hydrogène à la température d'un fourneau à vent. Le charbon le réduit pareillement, ainsi que le sodium, comme Berzelius l'a déjà constaté.

Le meilleur procédé pour obtenir le vanadium métallique consiste à faire passer à travers un tube de verre chauffé au rouge de l'hydrogène chargé de vapeurs de chlorure de vanadium. Après l'opération, on trouve le tube revêtu intérieurement d'une croûte métallique et miroitante du côté du verre, cristalline de l'autre côté, d'un gris de ser foncé et offrant des reflets métalliques brunâtres. En outre, le tube tout entier est rempli d'une masse poreuse formée par une poudre d'un gris brun foncé et parsemée de grandes lames brillantes et noires. Cette poudre, ainsi que la croûte qui revêt le tube, est du vanadium métallique. L'eau bouillante en extrait une trace de chlorure (VCl ou VCl2) en se colorant en vert; en même temps une poudre cristalline, à éclat métallique, et d'une belle couleur brune, tombe au fond. C'est le vanadium métallique. Chaussé au contact de l'air, ce métal se colore d'abord en bleu, brûle ensuite en formant de l'oxydule qui fond peu à peu en passant à l'état d'acide vanadique. L'acide nitrique attaque le vanadium métallique avec la plus grande énergie, en formant du nitrate bleu d'oxyde de vanadium.

La densité de ce métal a été trouvée de 3,64 à 20 degrés. Son volume spécifique est de  $\frac{68,5}{3,64} = 18,8$ . Ce nombre se rapproche de ceux qui expriment les volumes spécifiques des corps de la famille de l'arsenic.

Sur la préparation de l'acide bypochlorique (oxyde de chlore); par MM. Crace Calvert et E. Davies (1).

Un procédé commode pour préparer l'acide hypochlorique consiste à chauffer au bain-marie, à 70 degrés, un mélange intime de chlorate de potasse avec un excès d'acide oxalique cristallisé. Il se manifeste un dégagement régulier d'acide hypochloreux accompagné d'acide carbonique. On dirige les gaz dans de l'eau, et l'on obtient ainsi une solution d'acide hypochlorique.

Pour analyser cet acide, on a fait passer dans la solution un courant de gaz sulfureux : il s'est formé de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique que l'on a dosés. Les quantités de chlorure d'argent et de sulfate de baryte obtenues correspondaient exactement à la formule

Cl O'.

En raison de son action oxydante énergique, l'oxyde de chlore, dont la préparation est sacile et n'offre aucun danger, deviendra probablement un agent précieux en chimie organique.

Action de l'acide nitrique sur l'hydrate de phényle, acide nitrophénique et acide isonitrophénique; par M. J. Fritzsche (2).

On obtient facilement l'acide nitrophénique (nitrophénol) en dissolvant 2 parties d'hydrate de phényle pur (phénol, acide phénique) dans 100 parties d'eau, ajoutant à la solution chaude 3 parties d'acide nitrique d'une densité de 1,81 et soumettant le mélange à la distillation. Il se manifeste une réaction très-vive, des vapeurs rouges se dégagent,

<sup>(1)</sup> Quarterly Journal of the Chemical Society, tome XI, page 193.

<sup>(2)</sup> Bulletin de Saint-Pétersbourg, tome XVI, page 11 et nos 394 et 395. — Journal für praktische Chemie, tome LXXIII, page 293, et tome LXXV, page 257.

et l'acide nitrophénique passe à la distillation et se condense en gouttes oléagineuses qui cristallisent par le refroidissement. Plus tard, il passe une solution aqueuse de cet acide; les premières portions de cette solution, lorsqu'on la refroidit à o degré, laissent déposer des cristaux d'acide nitrophénique. L'acide nitrophénique, séparé de la liqueur aqueuse, est purifié par une nouvelle distillation et par cristallisation dans l'alcool et dans l'éther. C'est une substance d'un jaune pâle, douée d'une odeur aromatique rappelant celle du sucre brûlé, et d'une saveur sucrée et aromatique. Elle fond à 45 degrés et se prend à la même température en une masse cristalline. Son point d'ébullition est situé à 214 degrés. Peu soluble dans l'eau froide, elle se dissout plus facilement dans l'eau chaude, l'alcool, l'éther, la benzine et le sulfure de carbone. Sa composition est exprimée par la formule

## C12 H5 (Az O4) O2.

Les nitrophénates sont colorés en rouge écarlate ou en orangé, suivant la quantité d'eau de cristallisation; un sel donné renfermant un seul et même métal peut affecter l'une ou l'autre couleur.

Une solution chaude d'acide nitrophénique dans l'ammoniaque se prend par le refroidissement en une masse cristalline feuilletée, d'un rouge orangé, et qui perd de l'ammoniaque quand on l'expose à l'air. Ce sel se forme aussi lorsqu'on dirige un courant de gaz ammoniac sec dans une solution éthérée d'acide nitrophénique. Il se précipite de cette solution sous forme de cristaux feuilletés qu'on lave à l'éther.

Le nitrophénate de potasse C<sup>12</sup> H<sup>4</sup> (Az O<sup>4</sup>) KO<sup>2</sup> + HO cristallise en aiguilles aplaties rouge-orangé, et qui deviennent rouge foncé en perdant leur cau à 120 ou 130 degrés. Le sel de soude forme des cristaux rouge-écarlate.

Le nitrophénate de baryte C<sup>12</sup> H<sup>4</sup> (Az O<sup>4</sup>) Ba O<sup>2</sup> forme des tables d'un rouge écarlate. Le sel de strontiane, qui renserme 3 équivalents d'eau de cristallisation, est orangé. Le sel de chaux cristallise avec 1 ou avec 4 équivalents d'eau. Il forme, dans le premier cas, des aiguilles orangées; dans le second, des tables qui prennent une couleur rouge en se déshydratant. En mélangeant des solutions étendues d'un nitrophénate et de nitrate d'argent, on obtient d'abord de longues aiguilles rouge foncé, entre lesquelles se forment ensuite des prismes orangés. Ces deux sels sont anhydres et renserment C<sup>12</sup> H<sup>4</sup> (Az O<sup>4</sup>) Ag O<sup>2</sup>. Le nitrophénate d'éthyle a été préparé par l'action de l'iodure d'éthyle sur le sel d'argent. Il constitue un liquide jaune presque inodore, presque insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool et dans l'éther.

Dans la préparation de l'acide nitrophénique, il reste dans la cornue un résidu qui renferme un nouvel acide cristallin, possédant exactement la même composition que l'acide nitrophénique, et qu'on peut nommer acide isonitrophénique. On obtient facilement cet acide en modifiant quelque peu les proportions indiquées pour la préparation de l'acide nitrophénique. On dissout 4 parties d'hydrate de phényle dans 100 parties d'eau, et l'on ajoute 5 parties d'acide nitrique d'une densité de 1,510 et qu'on a préalablement étendu de 20 parties d'eau. Après avoir distillé la moitié de cette liqueur, on trouve les parois de la cornue revètues d'une masse résineuse d'un brun foncé, et l'on obtient une liqueur dont il se sépare, par le refroidissement, des gouttes oléagineuses d'acide isonitrophénique. On filtre cette liqueur pendant qu'elle est encore chaude, et on épuise par l'eau bouillante la masse résineuse; les solutions filtrées étant réunies, on y ajoute de la soude caustique en excès, qui dissout d'abord l'acide isonitrophénique séparé, et qui forme ensuite un précipité jaune cristallin d'isonitrophénate de soude. On laisse refroidir, on filtre, on lave le

sel avec une petite quantité de soude caustique étendue, et on le purifie par plusieurs cristallisations dans l'eau bouillante.

Pour séparer l'acide isonitrophénique du sel de soude ainsi préparé, on dissout celui-ci dans l'eau à 40 degrés, et on ajoute à la solution de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa couleur jaune. Par le refroidissement, la liqueur se trouble d'abord et se remplit ensuite d'une masse d'aiguilles fines, qui constituent l'acide isonitrophénique. On le purifie en le redissolvant dans l'eau à 40 degrés. Ces aiguilles sont incolores et brillantes; elles sont très-solubles dans l'éther. Par l'évaporation lente de la solution éthérée, on obtient des cristaux volumineux, d'un aspect gras, colorés en jaune rougeâtre et qui paraissent constituer une modification dimorphe de l'acide cristallisé en aiguilles incolores. En redissolvant ces cristaux dans l'eau et en évaporant la solution, on obtient de nouveau des aiguilles incolores. Celles-ci se transforment dans la modification colorée par l'action de la lumière.

L'acide isonitrophénique se dissout très-facilement dans l'alcool. La solution évaporée dans un verre de montre laisse déposer des cristaux de la modification incolore. Avec le temps, ces cristaux se colorent plus ou moins. L'eau ajoutée à la solution alcoolique en précipite l'acide isonitrophénique sous la forme d'un liquide dense oléagineux.

Cet acide entre en susion à 110 degrés lorsqu'on le chausse à l'état sec. Sous l'eau, il fond déjà entre 40 et 50 degrés; une sois sondu, il se maintient liquide à des températures bien plus basses. Chaussé au delà de son point de susion, l'acide isonitrophénique entre en ébullition et distille en grande partie sans altération. Il se volatilise déjà à une température inférieure à son point de susion, en vertu de la tension que possède sa vapeur. Il est sans odeur; sa saveur est douceâtre et suivie d'un arrière-goût brûlant. Il colore la salive en jaune; comme l'acide nitrophénique, il renserme C<sup>12</sup> H<sup>5</sup> (Az O<sup>4</sup>) O<sup>2</sup>.

Il forme deux espèces de sels : des sels neutres et des sels acides. Néanmoins, on doit l'envisager comme un acide monobasique ; car il ne donne qu'une seule espèce d'éther. Au surplus, en traitant les sels acides par l'éther, on peut leur enlever complétement le second équivalent d'acide.

Les sels ammoniacaux neutre et acide cristallisent en aiguilles jaunes.

L'isonitrophénate de potasse neutre

$$C^{12}H^4(AzO^4)KO^2+4Aq.$$

se dépose de la solution aqueuse en croûtes cristallines d'un jaune d'or (orangé-jaune 5 du premier cercle chromatique de M. Chevreul). Lorsqu'on ajoute de l'acide acétique à une solution froide et concentrée du sel neutre, il s'en dépose au bout de quelque temps des cristaux prismatiques.

L'isonitrophénate de soude neutre, dont la préparation a été indiquée plus haut, cristallise avec 8 équivalents d'eau. Il en perd quatre en s'effleurissant à l'air. 100 parties d'eau dissolvent 6,5 parties du sel cristallisé. La solution traitée par l'acide acétique laisse déposer de beaux prismes orangéjaune. Ces cristaux renferment 1 équivalent de sel neutre, 1 équivalent d'acide isonitrophénique et 4 équivalents d'eau.

On obtient le sel de baryte neutre en mélangeant des solutions chaudes de chlorure de barium et d'isonitrophénate de soude. Par le refroidissement, le nouveau sel se dépose en grandes tables rhomboïdales d'un brun jaune, qui renferment 8 équivalents d'eau de cristallisation. Le sel acide, préparé en dissolvant dans l'eau équivalents égaux de sel neutre et d'acide, cristallise avec 4 équivalents d'eau. Les sels de strontium et de calcium sont préparés comme le sel de barium. Le premier renferme 7, le second 4 équivalents d'eau de cristallisation. Le sel de calcium acide forme des prismes fins, courts, aplatis, renfermant 8 équivalents d'eau.

Le sel de magnésium cristallise par le refroidissement de

sa solution chaude en prismes longs et aplatis, contenant 8 équivalents d'eau.

Une solution d'isonitrophénate de soude donne des précipités dans les sels de zinc, de cuivre et de plomb.

Lorsqu'on ajoute goutte à goutte du nitrate d'argent à une solution froide d'isonitrophénate d'ammoniaque, on la voit se troubler; mais le précipité forme d'abord se redissout, et ce n'est qu'en continuant à ajouter le réactif qu'on obtient un précipité jaune clair, cristallin, qui constitue un isonitrophénate double d'argent et d'ammonium.

Si l'on verse, au contraire, la solution du sel ammoniacal dans le nitrate d'argent, on obtient un précipité rouge-écarlate très-volumineux, qui se modifie bientôt dans la liqueur même où il s'est formé, et se convertit en prismes orangés. Ces cristaux constituent le sel d'argent neutre

$$C^{12} H^4 (Az O^4) Ag O^2 + 2 Aq.$$

Lorsqu'on mélange des solutions chaudes des deux sels en maintenant un excès de nitrate d'argent, il se dépose un magnifique sel cristallisé en aiguilles pourpres, combinaison de 5 équivalents de sel neutre d'argent avec 1 équivalent d'acide isonitrophénique. On peut aussi obtenir ce sel en ajoutant un excès de nitrate d'argent à une solution concentrée et chauffée à 50 degrés d'isonitrophénate acide de soude. Cette solution laisse déposer de magnifiques aiguilles pourpres (violet-rouge 2 à 3 du premier cercle chromatique de M. Chevreul). Il existe aussi un isonitrophénate acide renfermant sur 1 d'argent 2 équivalents d'acide et 2 équivalents d'eau

L'éther isonitrophénique, préparé par double décomposition avec l'iodure d'éthyle et le sel d'argent, cristallise en prismes incolores très-solubles dans l'éther et doués d'une odeur aromatique.

# MÉMOIRES SUR LA PHYSIQUE PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

EXTRAITS PAR M. VERDET.

Mémoire sur la théorie dynamique de la diffraction; par M. Stokes (1).

Lu à la Société philosophique de Cambridge le 26 novembre 1849.

Dans la théorie ordinaire de la diffraction, restreinte au cas où la diffraction n'est sensible qu'à une très-petite distance angulaire de la normale à l'onde incidente, on considère comme sensiblement égales et parallèles les vitesses des vibrations envoyées dans diverses directions par un élément de l'onde incidente, et l'on arrive ainsi à des expressions de l'intensité de la lumière qui sont indépendantes de la direction des vibrations incidentes ; d'où il résulte que l'état de polarisation de la lumière diffractée ne peut différer sensiblement de l'état de polarisation de la lumière incidente. Mais il est clair qu'il en doit être tout autrement si l'on écarte la restriction ordinairement sous-entendue dans l'étude de la diffraction, et qu'on étudie les phénomènes produits suivant des directions très-inclinées par rapport à la surface de l'onde : dans ce cas, les vibrations disfractées, nécessairement assujetties à la condition d'être perpendiculaires aux rayons diffractés, ne peuvent demeurer parallèles aux vibrations incidentes : leur direction et

<sup>(1)</sup> Transactions de la Société philosophique de Cambridge, tome IX, 1re partie (imprimée en 1851).

leur intensité doivent changer avec la direction du rayon diffracté, et ce changement lui-même doit dépendre de la direction des vibrations incidentes. En particulier, les phénomènes ne paraissent pas pouvoir être les mêmes lorsque les vibrations incidentes, supposées rectilignes, le rayon disfracté et la normale à l'onde incidente sont contenus dans un même plan, et lorsque les vibrations incidentes sont perpendiculaires au plan qui passe par la normale à l'onde incidente et par le rayon disfracté. Il suit de là que si, dans le cas général, on conçoit les vibrations incidentes décomposées en deux systèmes de vibrations parallèles aux deux directions principales qui viennent d'être indiquées, ces deux composantes seront inégalement modifiées par la diffraction, et qu'en conséquence la lumière diffractée ne sera pas absolument identique à la lumière incidente : si la lumière incidente est naturelle, la lumière diffractée sera partiellement polarisée; si la lumière incidente est polarisée, la lumière diffractée ne sera pas polarisée dans le même plan.

Il y a donc une polarisation par diffraction. L'étude de cette polarisation, très-digne d'intérêt par elle-même, a paru à M. Stokes particulièrement propre à résoudre la question si controversée de la direction des vibrations dans la lumière polarisée. S'il est effectivement possible de prévoir par la théorie le changement produit par la diffraction dans la direction absolue des vibrations lumineuses, il suffira de consulter l'expérience pour reconnaître si dans la lumière polarisée elles sont parallèles ou perpendiculaires au plan de polarisation, car un changement donné de la direction des vibrations doit répondre à deux changements très-différents du plan de polarisation, suivant que l'une ou l'autre de ces deux hypothèses est conforme à la réalité.

Pour étudier théoriquement la question, M. Stokes a appliqué à l'éther les équations du mouvement vibratoire établies par Poisson pour les milieux solides non cristallisés, mais débarrassées de la restriction qui résulte de la relation admise par Poisson entre les deux constantes auxquelles conduit la théorie générale de l'élasticité (1). Cette assimilation de l'éther à un corps solide a été faite plus ou moins explicitement par tous les géomètres qui se sont occupés de la question, et d'ailleurs elle résulte nécessairement de l'existence des vibrations transversales, un milieu solide n'étant autre chose qu'un milieu dans lequel la pression a une composante tangentielle à l'élément sur lequel elle s'exerce, et les vibrations transversales n'étant possibles que si une telle composante tangentielle existe réellement.

Considérant une onde plane à vibrations transversales, M. Stokes prend sur cette onde un élément particulier, et cherche à déterminer le mouvement vibratoire auquel cet élément donne naissance dans la portion du milieu située au delà de l'onde plane. Il y parvient en faisant usage des équations qui viennent d'être mentionnées, et n'ayant égard, comme on le fait d'ordinaire, qu'aux vibrations transversales, les vibrations longitudinales étant regardées comme absentes ou comme entièrement étrangères aux phénomènes lumineux. Il obtient de la sorte le théorème suivant:

Si un élément d'onde plane à vibrations transversales et rectilignes est considéré comme un centre d'ébranlement, les vibrations transversales qu'il propage dans une direction donnée sont rectilignes et renfermées dans le plan qui contient cette direction et la direction des vibrations primitives. En d'autres termes, les vibrations de la lumière diffractée sont contenues dans le plan qui passe par le rayon diffracté et par la direction des vibrations incidentes. Comme d'ailleurs elles sont perpendiculaires au rayon diffracté, elles se trouvent entièrement déterminées.

Cela posé, soit OA la direction des vibrations sur l'onde

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Sciences, tome VIII.

plane incidente, MN la normale à cette onde plane au point O, OP le rayon diffracté, RS la projection du rayon diffracté sur le plan de l'onde, OT la perpendiculaire à cette projection menée dans le même plan, OB une parallèle à la

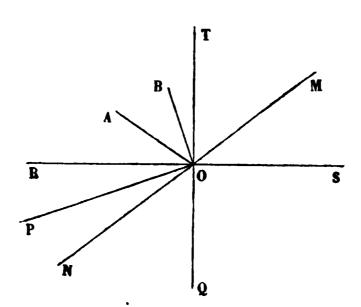

direction des vibrations diffractées, les trois droites OA, OB, OT formeront un angle trièdre, rectangle suivant OB, puisque la droite OB est contenue dans le plan OAP et que les deux droites OB et OT sont à la fois perpendiculaires sur OP. On aura donc, en faisant  $AOT = \alpha$ ,  $BOT = \beta$ , et en désignant par  $\theta$  l'angle des deux plans AOT et BOT, qui n'est autre que l'angle du rayon diffracté avec la normale à l'onde incidente,

tang 
$$\beta = \tan \alpha \cos \theta$$
.

L'angle  $\theta$  peut recevoir par analogie le nom d'angle de diffraction, et le plan RON, mené par le rayon diffracté et la normale à l'onde incidente, peut également s'appeler plan de diffraction.

Si maintenant on suppose avec Fresnel que les vibrations de la lumière polarisée sont perpendiculaires au plan de polarisation, les angles  $\alpha$  et  $\beta$  seront précisément les angles des plans de polarisation de la lumière incidente et de la lumière diffractée avec le plan de diffraction. La formule ci-dessus indiquant que  $\beta$  est plus petit que  $\alpha$ , il en résulte que l'effet de la diffraction sera de rapprocher le plan de

polarisation du plan de diffraction. Si, au contraire, on suppose, avec M. Neumann, les vibrations parallèles au plan de polarisation,  $\alpha$  et  $\beta$  seront complémentaires des angles du plan de diffraction avec les plans de polarisation de la lumière incidente et de la lumière diffractée, et l'effet de la diffraction sera d'éloigner le plan de polarisation du plan de diffraction.

Voilà donc deux phénomènes très-simples et directement opposés, résultant nécessairement des deux hypothèses contraires qui peuvent être faites sur la constitution de la lumière polarisée. Rien n'est en apparence plus facile que de décider par l'expérience de quel côtése trouve la vérité. Malheureusement, il résulte de la formule que le déplacement du plan de polarisation ne peut être bien sensible qu'autant que l'angle de diffraction excède très-notablement les limites ordinaires des phénomènes de diffraction. Le seul moyen d'obtenir de la lumière suffisamment intense diffractée dans des directions très-éloignées de la normale à l'onde incidente est de faire usage d'un réseau à ouvertures très-étroites et très-resserrées, tel qu'on peut l'obtenir sur une plaque de verre, soit en y faisant au diamant un grand nombre de traits extrêmement sins et resserrés, soit en la recouvrant de noir de fumée et traçant de nombreux sillons sur cette couche opaque à l'aide d'un pinceau trèsdélicat. Or, avec un pareil réseau, à l'effet de la diffraction doit nécessairement se joindre l'effet qui résulte du passage de la lumière d'un milieu dans un autre, suivant une direction différente de la normale, et les phénomènes perdent le caractère de simplicité qui semblait les rendre propres à résoudre la question controversée.

Toutesois, M. Stokes a pensé que cette considération ne devait pas le faire renoncer à tenter l'expérience. En effet, lorsque la lumière polarisée passe d'un milieu réfringent dans un autre, le plan de polarisation s'éloigne du plan de réfraction. Bien que le cas actuel ne soit pas exactement

pareil au cas ordinaire de la réfraction, il est cependant très-probable que les choses se passent d'une manière semblable et que le changement de milieu doit avoir pour effet d'éloigner le plan de polarisation du plan de diffraction, qui est évidemment l'analogue du plan de réfraction. Par conséquent, si l'expérience montre que le plan de polarisation de la lumière diffractée est plus éloigné du plan de diffraction que le plan de polarisation de la lumière incidente, on ne pourra dire avec certitude si ce phénomène est dû à la diffraction ou au changement de milieu; maissi l'effet observé est un rapprochement du plan de polarisation et du plan de diffraction, on devra attribuer ce phénomène à la diffraction, et la question se trouvera décidée en faveur de l'hypothèse de Fresnel.

Le réseau qui a servi aux expériences de M. Stokes était un réseau tracé au diamant sur une plaque de verre, contenant environ 50 traits par millimètre; l'épaisseur des traits était environ la 18e partie de la distance de deux traits consécutifs. On disposait la plaque de verre normalement à la lumière incidente et tantôt en tournant vers la lumière incidente la face qui portait le réseau, tantôt dans la situation inverse. La lumière employée était la lumière solaire, polarisée par un prisme de Nicol mobile au centre d'un cercle gradué. Un autre prisme de Nicol, monté d'une manière analogue, servait d'analyseur. Ces trois pièces, le polariseur, le réseau et l'analyseur, étaient d'ailleurs complétement indépendantes l'une de l'autre; on les disposait de façon que le plan de diffraction fût horizontal, la lumière incidente étant pareillement horizontale. L'augle \theta se concluait de la situation relative de ces trois pièces : on ne s'attachait pas à le déterminer avec une exactitude de plus d'un quart de degré.

Pour faire l'expérience, M. Stokes donnait successivement au plan de polarisation de la lumière incidente une série de positions équidistantes et déterminait les positions correspondantes du plan de polarisation de la lumière diffractée. D'après ce qu'on a vu plus haut, ces positions ne pouvaient être équidistantes comme les premières, et l'on devait constater, dans les plans de polarisation de la lumière diffractée, une tendance à s'accumuler vers le plan de diffraction ou vers le plan perpendiculaire.

Le résultat des expériences a été loin de se présenter avec la simplicité et la régularité que M. Stokes avait espéré rencontrer. Une première difficulté s'est trouvée dans la nécessité de donner à  $\theta$  de très-grandes valeurs pour rendre un peu sensible le phénomène de la rotation du plan de polarisation. Il a fallu s'écarter de plus de 20 degrés de la normale au réseau, de façon à se placer dans la région où étaient visibles les franges colorées désignées par Fraunhofer sous le nom de spectres de première classe. La lumière fort affaiblie que la diffraction envoie à une telle distance de la normale, n'a jamais paru complétement polarisée, ou plutôt en l'analysant à l'aide d'une fente étroite et d'un prisme, M. Stokes a reconnu que les plans de polarisation des rayons diversement colorés qui la composaient avaient éprouvé des déviations inégales et s'étaient d'autant plus rapprochés du plan de diffraction que leur longueur d'ondulation était plus petite. Ce phénomène, que la théorie n'avait fait prévoir en aucune manière, n'a pas permis de donner aux mesures de rotation une précision bien grande, car on a dû se borner à constater les déviations moyennes du plan de polarisation par l'observation d'un minimum d'intensité fort différent de zéro. L'incertitude des mesures s'est élevée quelquesois jusqu'à 2 degrés, tout en restant d'ordinaire inférieure à 1 degré. Cette incertitude a été d'ailleurs la plus grande possible lorsque le plan de polarisation de la lumière incidente a été incliné de 45 degrés sur le plan de diffraction, c'est-à-dire dans les circonstances les plus favorables à l'observation d'une grande rotation du plan de polarisation.

Malgré ces difficultés, l'ensemble des expériences a paru indiquer avec certitude à M. Stokes que le plan de polarisation tend à se rapprocher du plan de diffraction et vérifier en conséquence l'hypothèse de Fresnel. Mais cet effet n'a pas été également marqué dans toutes les expériences: il a paru presque insensible et même douteux dans les premières expériences disposées par M. Stokes de manière que le réseau se trouvât sur la face de la lame de verre tournéc du côté de la lumière émergente. En retournant la lame de façon à placer le réseau du côté de la lumière incidente, il a obtenu des résultats plus évidents; mais ces résultats ont souvent varié de grandeur, quand on a passé d'un réscau à un autre, et n'ont jamais suivi une marche tout à fait régulière. Cependant M. Stokes n'a conservé aucun doute sur le sens général des expériences.

Afin de donner plus de poids à cette conclusion, M. Stokes a essayé d'apprécier, à l'aide des considérations suivantes, l'effet perturbateur résultant de ce que, dans les expériences, la lumière est en quelque sorte réfractée en même temps que diffractée. Bien qu'on ne puisse pas assimiler absolument à une réfraction l'effet du changement de milieu qui accompagne la diffraction lorsque le système des ouvertures diffringentes se trouve à la surface de séparation de deux milieux distincts, il est à croire cependant que les phénomènes réels seront compris entre ceux qu'on pourrait déduire de deux hypothèses extrêmes : la première consistant à supposer que le changement de direction dû à la diffraction se produit entièrement dans le premier milieu et est suivi d'une réfraction effectuée suivant la loi de Descartes; la seconde admettant, au contraire, que la lumière pénètre d'abord normalement du premier milieu dans le second et se diffracte ensuite. Si la vérité est avec cette dernière hypothèse, il n'y aura pas à tenir compte du changement de milieu, et la formule théorique donnée plus haut n'aura pas besoin d'être corrigée. Si la première hypothèse

est au contraire celle qu'on doit adopter, il faudra combiner la formule de la page 494 avec la formule connue qui représente les rotations du plan de polarisation produite par la réfraction. Dans tous les cas, si le réseau est placé du côté de la lumière incidente, il faudra tenir compte de la rotation produite par la réfraction à la deuxième surface du verre. En admettant d'ailleurs avec Fresnel que les vibrations sont perpendiculaires au plan de polarisation, et désignant par  $\theta$  l'angle de diffraction observé dans l'air, par  $\theta$  l'angle de réfraction correspondant dans le verre, on déduit facilement de ce qui précède les formules suivantes :

1º. Si la diffraction précède la réfraction,

(1) 
$$\tan \beta = \frac{\tan \alpha \cos \theta'}{\cos^2(\theta - \theta')},$$

pour le cas où le réseau est sur la face tournée du côté de la lumière incidente, et

(2) 
$$\tan \beta = \frac{\tan \beta \cos \theta'}{\cos (\theta - \theta')},$$

pour le cas où le réseau est sur la face tournée du côté de la lumière émergente;

2°. Si la réfraction précède la diffraction,

(3) 
$$\tan \beta = \frac{\tan \alpha \cos \theta'}{\cos (\theta - \theta')}.$$

pour le cas où le réseau est placé du côté de la lumière incidente, et

(4) 
$$tang \beta = tang \alpha \cos \theta,$$

pour le cas où le réseau est placé du côté de la lumière émergente.

Si l'on supposait les vibrations parallèles au plan de polarisation, il faudrait dans ces formules échanger la place de tang $\beta$  et de tang $\alpha$ .

**32**.

#### Ces formules étant comprises dans l'expression générale

 $tang \beta = m tang \alpha$ ,

il est permis de présumer que la loi réelle des phénomènes sera représentée par une expression de cette forme et que m sera plus petit ou plus grand que l'unité, suivant que l'hypothèse de Fresnel ou l'hypothèse contraire sera vraie.

M. Stokes est en effet parvenu à représenter de la sorte passablement (1) les neuf séries d'observations qu'il a effectuées. Dans tous les cas, la valeur de m, déduite de l'ensemble des observations, a été plus petite que l'unité, et par conséquent l'hypothèse de Fresnel a paru se vérifier. Sur ces neuf séries d'observations, il y en a eu six qui ont été faites en tournant le réseau du côté de la lumière incidente, et parmi celles-ci il s'en est trouvé trois qui ont donné pour m des valeurs conformes à la formule (1); les trois autres n'ont paru s'accorder ni avec la formule (1) ni avec la formule (3). Parmi les trois séries dans lesquelles le réseau a été tourné du côté de la lumière émergente, il en est deux qui ont paru s'accorder avec la formule (2); la troisième n'a semblé indiquer aucune déviation sensible du plan de polarisation.

M. Stokes se croit en conséquence autorisé à conclure :

1°. Que, conformément à l'hypothèse de Fresnel, les vi-

tang 
$$\beta = m$$
 tang  $\alpha$ .

En esset, dans le tableau où M. Stokes a réuni les éléments de cette comparaison, il n'est pas rare de trouver entre le calcul et l'observation une dissérence de un à deux degrés, lorsque d'ailleurs la rotation observée ne dépasse pas trois degrés. Il y a même une série d'expériences où la dissérence du calcul et de l'observation atteint plusieurs sois six à sept degrés; il est vrai que dans cette série les plus grandes rotations observées s'élèvent à quinze degrés. Dans un très-petit nombre de cas ensin, la rotation observée a paru de sens contraire à la rotation calculée. (V.)

<sup>(1)</sup> Nous nous servons à dessein de cette expression, parce qu'il n'est pas possible d'être satisfait complétement par la comparaison des résultats des expériences avec les résultats de la formule

brations de la lumière polarisée sont perpendiculaires au plan de polarisation;

2°. Que, lorsque la dissraction a lieu à la surface de séparation de deux milieux distincts, tout se passe à peu près comme si la disfraction précédait la réfraction.

Mote sur la direction des vibrations dans la lumière polarisée; par M. C.-H.-A. Holtzmann (1).

M. Holtzmann a établi, par des considérations élémentaires très-simples, la formule de la page 494, que M. Stokes avait déduite d'une longue et difficile théorie. Qu'on se reporte en effet à la figure de la page 494, et qu'on y conçoive la vibration incidente OA décomposée en ses deux composantes parallèles à OT et à OR. La première, si l'on désigne toujours par a l'angle AOT formé par les vibrations incidentes et une perpendiculaire au plan de disfraction, sera proportionnelle à cos a; et, comme elle est perpendiculaire au rayon diffracté, on peut admettre qu'elle donnera naissance à une vibration diffractée proportionnelle. Il en est autrement de l'autre composante, qui est évidemment proportionnelle à sin a, mais qui est oblique sur le rayon diffracté. Si l'on conçoit celle-ci décomposée à son tour en deux autres, l'une sin  $\alpha$  sin  $\theta$  parallèle au rayon diss'racté, l'autre  $\sin a \cos \theta$  perpendiculaire à ce même rayou, il est clair que la composante parallèle au rayon devra être négligée entièrement, comme tendant à développer dans l'éther des vibrations longitudinales, et que la composante perpendiculaire au rayon produira une vibration dissractée qui lui sera proportionnelle, d'où il est facile de conclure que, si β est l'angle des vibrations disfractées avec la perpendiculaire au plan de diffraction, on aura

 $tang \beta = tang \alpha \cos \theta$ ,

<sup>(1)</sup> Poggendorf's Annalen, tome XCIX, page 446 (novembre 1856).

D'ailleurs, si les vibrations sont perpendiculaires au plan de polarisation,  $\alpha$  et  $\beta$  seront les angles du plan de diffraction avec les plans de polarisation de la lumière incidente et de la lumière diffractée.

On retrouve ainsi la formule de M. Stokes; et ce mode de raisonnement a l'avantage de mettre en évidence un principe qui est au fond de toute la théorie de ce savant physicien, savoir, qu'on peut, à l'exemple de Fresnel, négliger absolument l'effet produit sur l'éther par toute vibration longitudinale.

Les expériences de M. Stokes n'ayant pas donné des résultats bien réguliers, M. Holtzmann a cru nécessaire de les répéter. Il a employé deux méthodes différentes: la mesure des rotations du plan de polarisation et une méthode fondée sur des mesures d'intensité. Supposons en effet les vibrations incidentes inclinées de  $45^{\circ}$  sur le plan de diffraction, les vibrations diffractées perpendiculaires au plan de diffraction seront proportionnelles à cos  $45^{\circ}$ , et les vibrations parallèles à cos  $45^{\circ}$  sin  $\theta$ ; si l'on reçoit le rayon diffracté sur un analyseur bi-réfringent dont la section principale est perpendiculaire au plan de diffraction, l'un de ces systèmes de vibration constituera l'image ordinaire, l'autre l'image extraordinaire; et si l'on admet que les vibrations sont perpendiculaires au plan de polarisation, l'intensité de l'image ordinaire sera représentée par  $\frac{1}{2}$  sin'  $\theta$ , celle de l'image ex-

traordinaire par  $\frac{1}{2}$ . Ces expressions s'échangeront l'une dans l'autre si le plan de polarisation est parallèle à la direction des vibrations. Donc, si l'hypothèse de Fresnel est vraie, l'image extraordinaire sera plus intense que l'image ordinaire, et l'inverse aura lieu si la vérité se trouve dans l'hypothèse contraire.

L'expérience faite avec des réseaux tracés sur verre, semblables aux réseaux de M. Stokes, n'a donné aucun ré-

sultat certain. Elle n'a, au contraire, présenté aucune difficulté lorsqu'on a remplacé ce réseau par un réseau à noir de fumée, mais son résultat a été contraire à l'hypothèse de Fresnel.

Les mesures des rotations ont conduit à la même conclusion. Le plan de polarisation de la lumière diffractée a été toujours plus éloigné du plan de diffraction que le plan de polarisation de la lumière incidente. On n'a observé aucune des irrégularités qui ont rendu si difficiles et si incertaines les observations de M. Stokes; la grandeur des rotations a d'ailleurs été telle, qu'il est impossible de les expliquer par l'influence du changement de milieu qui accompagne la diffraction. Toutefois, on doit reconnaître que la formule

tang 
$$\beta = \tan \alpha \cos \theta$$
,

où les angles  $\alpha$  et  $\beta$  sont comptés à partir de la perpendiculaire au plan de diffraction, ne représente pas les observations avec toute l'exactitude désirable. On en jugera par le tableau suivant :

| ANGLE de diffraction $\theta$ . | ANGLE & du plan de polari- sation de la lumière in- cidente avec la perpendiculaire | ANGI<br>du plan de pol<br>lumière d<br>avec la perpend<br>de diffi | EXCÈS<br>du calcul sur<br>l'observation. |      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
|                                 | au plan de diffraction.                                                             |                                                                    | Calculé.                                 |      |
| 10.36                           | 45. <b>36</b> ′                                                                     | 44.27                                                              | 45. g′                                   | 0.42 |
| 20.17                           | 44.5                                                                                | 40.32                                                              | 42.15                                    | 1.43 |
| 20.35                           | 45.36                                                                               | 40.52                                                              | 43.43                                    | 2.51 |
| 31. 5                           | 45. o                                                                               | 38.6                                                               | 40.35                                    | 2.29 |
| 32.15                           | 45.36                                                                               | 38. 4                                                              | 40.49                                    | 2.45 |

M. Holtzmann n'hésite pas à conclure de ses expériences

que les vibrations de la lumière polarisée sont parallèles au plan de polarisation, et une fois admis le principe qui a servi de base à ses recherches comme à celles de M. Stokes, on ne peut guère se refuser à cette conclusion, quand on considère quelle est la netteté des expériences qui l'appuient, comparée à l'irrégularité des expériences qui ont paru appuyer la conclusion contraire.

Toutefois M, Stokes n'a pas cru devoir abandonner le résultat de ses propres recherches, et, dans une Note insérée au numéro d'août 1857 du Philosophical Magazine, il s'est borné à dire que l'état de la question était devenu incertain par suite de l'opposition de ses expériences et de celles de M. Holtzmann, l'exactitude de ces dernières ne lui paraissant d'ailleurs pas douteuse. Il a cherché à se rendre compte de cette opposition en admettant que la nature de la matière des intervalles opaques exerçait une influence sensible sur les phénomènes de diffraction produits à une grande distance de la normale à l'onde plane incidente. Il n'a d'ailleurs donné aucun développement à cette hypothèse, mais il a cru pouvoir dire qu'un réseau tracé sur verre se trouvait probablement dans des conditions plus simples qu'un réseau de noir de fumée, la diffraction étant produite dans le premier cas par les inégalités d'un milieu unique, et dans le second cas par la combinaison de deux milieux très-différents, le noir de fumée et le verre sur lequel il est appliqué.

La Note suivante de M. Frédéric Eisenlohr nous paraît donner la véritable solution de ces difficultés.

Les calculs de M. Stokes et les raisonnements plus simples de M. Holtzmann supposent, comme on l'a vu, qu'il

Mote sur la direction des vibrations lumineuses par rapport au plan de polarisation; par M. Frédéric Eisenlohr (1).

<sup>(1)</sup> Poggendorff's Annalen, tome CIV, page 337 (septembre 1858).

est au nombre de ces principes. Je n'ai donc eu aucun serupule à appliquer les mêmes principes à la théorie de la diffraction, et j'ai reconnu que les vibrations longitudinales exercent dans ce cas une influence très-considérable, bien plus considérable que dans le cas de la réflexion que Jamin a étudié. Tandis que dans la réflexion les phénomènes dépendent seulement de la dissérence des longueurs d'ondulation, ou plus exactement de la différence des coefficients d'absorption des vibrations longitudinales dans les deux milieux, c'est du produit de ces deux coefficients que dépend l'intensité de la lumière diffractée. Je me contenterai d'indiquer ici le principe et le résultat de mes recherches, réservant le détail du calcul pour un autre Mémoire (1). On peut croire qu'en déterminant l'intensité des vibrations diffractées, on ne s'écartera pas beaucoup de la vérité, si l'on considère le rayon diffracté au passage du verre dans l'air comme engendré par la réfraction d'un rayon dont la direction est liée à celle du rayon diffracté suivant la loi de Descartes, mais dont les vibrations sont parallèles à la surface de séparation du verre et de l'air. Cette considération conduit en esset à une formule qui s'accorde passablement avec les expériences de Holtzmann. Mais si la lumière incidente normale peut être remplacée par une lumière incidente oblique à la surface même de séparation, cette substitution n'est pas permise dans la couche très-mince et très-voisine de la surface de séparation à laquelle le principe de continuité exige qu'on ait égard. En tenant compte de cette condition, on arrive à la formule plus exacte que je vais donner. Si α et β désignent les angles de la normale au plan de diffraction avec les plans de polarisation de la lumière incidente et de la lumière diffractée, n l'indice de réfraction du verre, à la longueur d'ondulation dans le

<sup>(1)</sup> Ce Mémoire se trouve inséré dans les Annales de Poggendorff, à la suite de la Note que nous traduisons.

verre,  $\frac{\lambda}{l}$  et  $\frac{\lambda}{l'}$  les coefficients d'absorption des vibrations longitudinales dans le verre et dans l'air, c'est-à-dire les logarithmes des rapports suivant lesquels s'affaiblissent ces vibrations en parcourant un chemin égal à  $\frac{\lambda}{2\pi}$ ,  $\theta$  l'angle de diffraction dans l'air,  $\theta'$  l'angle correspondant de réfraction dans le verre, on a, en supposant les vibrations perpendiculaires au plan de polarisation,

$$\tan \beta = \frac{\tan \alpha \cos (\theta - \theta')}{1 + \frac{2}{n^2} \frac{ll'}{\lambda^2} \sin^2 \frac{\theta}{2}}.$$

» Cette formule indique que, si le plan de polarisation est perpendiculaire aux vibrations, il doit, comme l'a observé Holtzmann, s'éloigner et non se rapprocher du plan de diffraction. D'ailleurs elle s'accorde avec les nombres trouvés par Holtzmann d'une manière remarquable, comme on le voit par le tableau suivant:

|                         | •               | ß.                     |                                                       |                                            |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| θ                       | α               | Observé.               | Calculé par la for-<br>mule de Frédéric<br>Eisenlohr. | Calculé<br>par la formule de<br>Holtzmann. |  |
| 16.36 '                 | 45.36'<br>44. 5 | 44.27<br>40.32         | 44.34'<br>40.32                                       | 45. 9'<br>42.15                            |  |
| 20.17<br>20.35<br>31. 5 | 45.36<br>45. o  | 40.52<br>40.52<br>38.6 | 41.57<br>37.29                                        | 43.43<br>40.35                             |  |
| 32.17                   | 4536            | 38. 4                  | 38. 9                                                 | 40.49                                      |  |

» J'ai pris dans ce calcul n égal à 1,53 et déterminé pour  $\frac{ll'}{\lambda^2}$  la valeur 9,5.

- » On voit combien les valeurs observées sont d'accord avec les valeurs déduites de la formule; la seule observation qui présente une différence considérable, la troisième, est probablement inexacte, car si on la compare à la seconde, elle donne une valeur de  $\frac{\tan \beta}{\tan \alpha}$  complétement différente, bien que la différence des valeurs de  $\theta$  ne soit pas de 18 minutes. Si cependant cette observation était aussi exacte que les autres, je présumerais qu'elle ne se rapporte pas au même spectre de diffraction que la seconde, et j'y trouverais la preuve de la différence des valeurs de  $\frac{ll'}{\lambda^2}$  relatives à des couleurs très-éloignées l'une de l'autre, différence qui est d'ailleurs assez vraisemblable; mais, en présence d'un aussi petit nombre d'observations, il n'est pas possible de poursuivre de telles hypothèses.
- » On pourrait croire que si la diffraction avait lieu dans un seul et même milieu, la formule de Stokes serait exacte. On pourrait peut-être observer ces phénomènes en pressant fortement l'une contre l'autre deux plaques de verre sur l'une desquelles serait tracé un réseau. Mais ma formule indique que l'influence des vibrations longitudinales ne se manifesterait que mieux dans ces circonstances. On aurait en effet

$$\tan \beta = \frac{\tan \alpha}{1 + \frac{2 l'^2}{\lambda^2} \sin^2 \frac{\theta}{2}}.$$

» On voit donc quel intérêt tout particulier présentent les expériences dont il s'agit, bien qu'elles ne donnent pas, comme on l'avait espéré, une solution directe du problème de la direction des vibrations dans la lumière polarisée. Ces expériences sont en réalité le meilleur moyen qu'on possède d'étudier les vibrations longitudinales de l'éther, et on ne saurait assez faire ressortir l'importance qu'offrirait

une étude approfondie de ces phénomènes, exécutée dans des conditions aussi variées que possible. »

Quant à la question de la direction des vibrations dans la lumière polarisée, M. Frédéric Eisenlohr pense, avec beaucoup de raison, qu'on doit la regarder comme résolue par d'autres considérations. On sait, en effet, que les lois de la réflexion de la lumière polarisée peuvent également s'établir, soit en supposant, avec Fresnel, les vibrations perpendiculaires au plan de polarisation et la densité de l'éther proportionnelle au carré de l'indice de réfraction; soit en supposant, avec Neumann, les vibrations de la lumière parallèles au plan de polarisation et la densité de l'éther constante dans tous les milieux, son élasticité variant d'ailleurs en raison inverse du carré de l'indice de réfraction. D'un autre côté, on peut regarder la proportionnalité de la densité de l'éther au carré de l'indice de réfraction comme démontrée par l'explication que Fresnel a donnée de l'aberration dans le système des ondes, et par la vérification à laquelle M. Fizeau a soumis cette explication elle-même. Dès lors l'autre principe de Fresnel, la perpendicularité des vibrations au plan de polarisation, doit être envisagé comme une conséquence nécessaire de l'accord observé entre les lois théoriques et les lois expérimentales de la réflexion de la lumière polarisée.

## TABLE DES MATIÈRES.

Tome LV. (3e Série.)

| . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                               | Pages,      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Recherches sur divers effets lumineux qui résultent de l'action de la lumière sur les corps; par M. EDMOND BEC-       |             |
| QUEREL                                                                                                                | 5           |
| Mémoire sur les équivalents des corps simples; par M. J.                                                              |             |
| Dumas                                                                                                                 | 129         |
| Note relative à l'action de la chaleur sur les diverses variétés                                                      |             |
| de soufre insoluble; par M. MARCELLIN BERTHELOT                                                                       | 211         |
| Sur une nouvelle méthode propre à vérifier les lois qui régissent la réfraction du rayon extraordinaire dans le spath |             |
| d'Islande; par M. Billet                                                                                              | <b>2</b> 50 |
| Nouvelles recherches sur les corps analogues au sucre de                                                              |             |
| canne; par M. Marcellin Berthelot                                                                                     | 269         |
| Recherches sur le métamorphisme des roches éruptives;                                                                 | _           |
| par M. Delesse                                                                                                        | 296         |
| Mémoire sur la rotation électromagnétique des liquides; par                                                           |             |
| M. A. Bertin                                                                                                          | 304         |
| Recherches sur les azotates de fer; par M. A. Scheurer                                                                |             |
| Kestner                                                                                                               | <b>33</b> o |
| Recherches sur les propriétés oxydantes du permanganate                                                               |             |
| de potasse; par M. L. Péan de Saint-Gilles                                                                            | 374         |
| Mémoire sur les glycols ou alcools diatomiques; par M. AD.                                                            | •           |
| Wurtz                                                                                                                 | 400         |

#### Mémoires sur la Chimie publiés à l'étranger.

#### Extraits par M. WURTZ.

|                                                                | rages . |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Sur la murexide; par M. Beilstein                              | 120     |
| Nouvelles recherches sur l'oxygène; par M. Schoenbrin          | 216     |
| Sur les peroxydes des radicaux des acides organiques; par      |         |
| M. BC. Brodie                                                  | 224     |
| Sur les combinaisons de l'éthyle avec les métaux alcalins;     | •       |
| par M. Wanklyn                                                 | 3/12    |
| Sur la sarcine; par M. A. STRECKER                             | •       |
| Sur la transformation de la guanine en xanthine; par M. Ad.    | 040     |
| STRECKER                                                       | 3/-     |
| Recherches sur le vanadium et sur ses combinaisons; par        | 347     |
| M. A. Schafarik                                                | 6=0     |
|                                                                | 479     |
| Sur la préparation de l'acide hypochlorique (oxyde de chlore); | 105     |
| par MM. Crace Calvert et E. Davies                             | 480     |
| Action de l'acide nitrique sur l'hydrate de phényle, acide ni- | .o.~    |
| trophénique et acide isonitrophénique; par M. J. Fritzschr.    | 485     |
| Mémoires sur la Physique publiés à l'étrang                    | er.     |
| Extraits par M. VERDET.                                        |         |
| Note sur le dégagement de chaleur qui accompagne les chan-     |         |
| gements moléculaires du soufre et de l'iodure de mercure;      |         |
| par M. Rodolphr Weber                                          |         |
|                                                                | 123     |
| Mémoire sur le dégagement de lumière qui s'observe dans        | ىم      |
| l'échauffement de quelques substances; par M. HENRI ROSE.      | 125     |
| Mémoire sur les constantes capillaires du mercure; par         |         |
| M Quincke                                                      | 227     |
| Note sur une nouvelle manière de considérer l'action qu'exerce |         |
| un aimant sur un courant électrique; par M. PLUCKER            | 241     |
| Note sur un Dictionnaire biographique littéraire pour servir   |         |
| à l'histoire des sciences exactes; par M. Poggrndorff          | 245     |
| Note sur une rotation de tubes et de sphères métalliques,      |         |
| produite par l'électricité; par M. Gorg                        | 248     |

|                                                                 | Pages.      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Recherches photochimiques; par MM. Bunsun et Roscon             | 352         |
| Mémoire sur la théorie dynamique de la diffraction; par         |             |
| M. Stokes                                                       | 491         |
| Note sur la direction des vibrations dans la lumière polarisée; |             |
| par M. C -HA. HOLTZMANN                                         | <b>5</b> 01 |
| Note sur la direction des vibrations lumineuses par rapport     |             |
| au plan de polarisation; par M. Frédéric Eisenlohr              | 504         |
| Table des matières du tome LV                                   | 510         |

#### PLANCHES.

- Pl. I, II. Recherches sur divers effets lumineux qui résultent de l'action de la lumière sur les corps.
- \* Pl. III. Mémoire sur les équivalents des corps simples.

#### ERRATA.

Tome LIV, page 442, ligne 23, après le signe = ajoutes 1657097 + 15,04753 t.

Tome LV, pages 345 à 347, dans le texte et dans la note, au lieu de M. Scherer, lisez M. Scherer.

FIN DE LA TABLE DU TOME GINQUANTE-CINQUIÈME.

Hecheroles sur downs males de Chimie et de Physique, 3º Série, Iome LV. (Janvier 1859)

### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

astor, liner and Tilden foundations





ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

51

( Ein



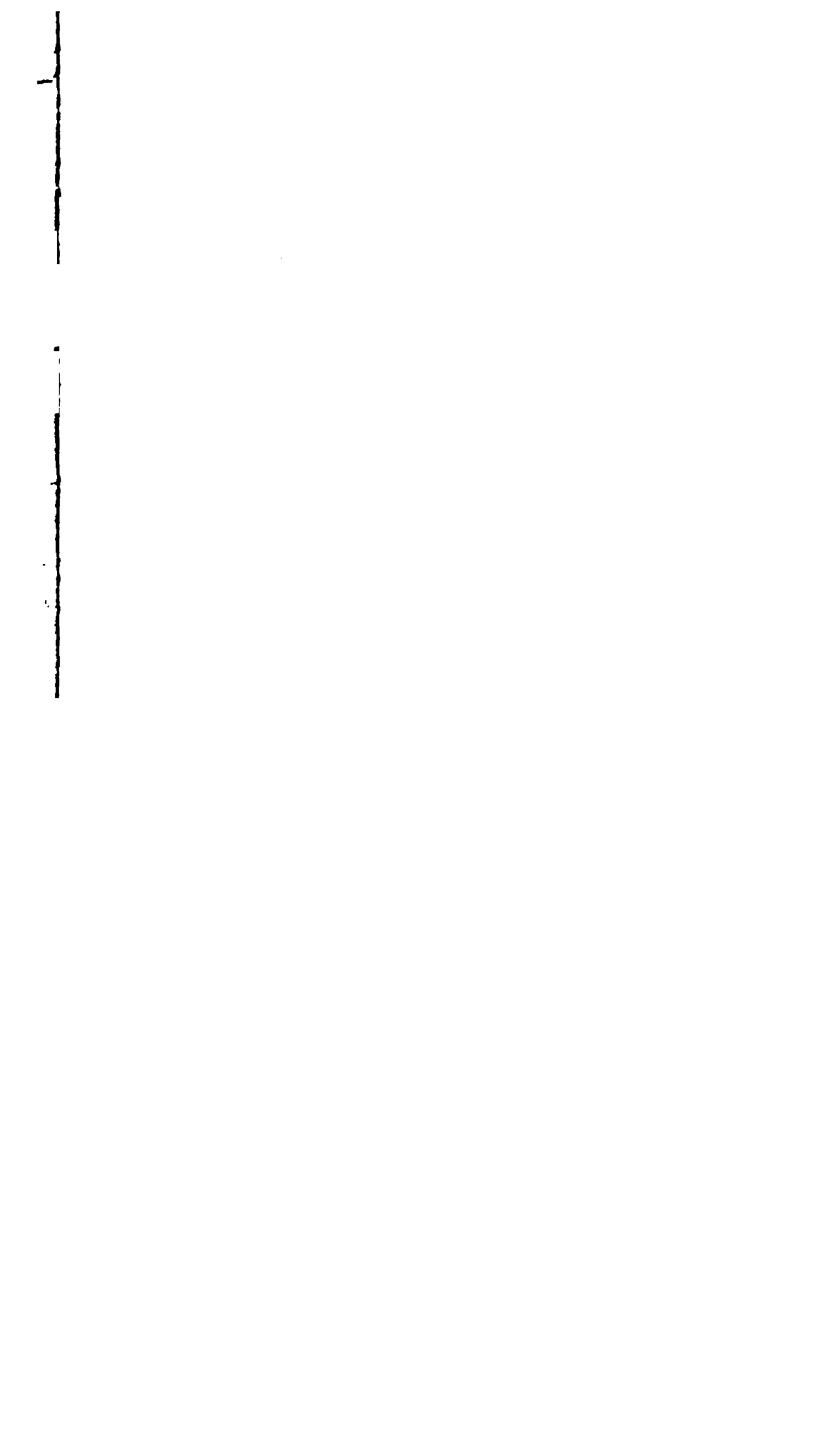





|     |     |      | *    |        |
|-----|-----|------|------|--------|
|     | 2.5 |      |      |        |
|     | (*) | Ĺ    |      | ÷      |
|     |     |      | H-10 |        |
|     |     |      | 8    | Q.     |
|     |     |      | *    |        |
| · · |     |      |      | 111    |
|     |     | 4: * |      |        |
|     |     |      | **   |        |
|     |     |      |      |        |
|     |     |      |      |        |
|     |     |      |      | #<br>E |
|     |     |      |      |        |
|     |     |      |      | ,      |
| -2  |     |      |      |        |
|     |     |      |      |        |
|     |     |      |      |        |
|     |     |      |      |        |
|     |     |      |      |        |
|     |     |      |      |        |